





9878

Polot, XLV. 15

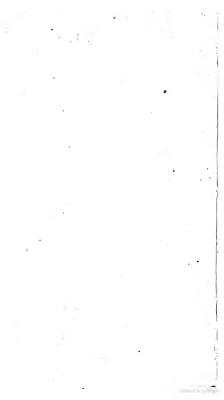





LA VIGNE plantée dans les Gaules

# LE SPECTACLE

## LA NATURE,

0 U

ENTRETIENS
SUR LES PARTICULARITÉS

### L'HISTOIRE NATURELLE,

Qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l'esprit.

SECONDE PARTIE,

CONTENANT CE QUI REGARDE les dehors & l'intérieur de la Terre.

TOME SECOND.

A PARIS,

Chez la Veuve ESTIENNE & Fils, rue S. Jacques,

M. DCC. XLVIII.

Avec Approbation & Privilége du Roi.





### PLAN

DE

#### LA SECONDE PARTIE:

Ans le dessein d'exercer l'esprit des jeunes-gens sur des matieres amusantes & de faire fervir l'attrait du plaisir à les rendre attentifs aux merveilles de la Providence, nous avons employé le premier volume de cet ouvrage à faire la revûe de la plûpart des animaux dont elle a peuplé en notre faveur les différentes parties de la nature. Nous avons ensuite. entamé la matière des plantes qui font pour nous une autre source de secours & d'agrémens. Mais nous nous sommes contentés d'en entrevoir la structure générale,

īv

& d'en effleurer fort légèrement les espèces les plus estimables. Il n'étoit pas tems d'en dire plus sur un si vaste sujèt. Laissant donc aux favans le soin de former des savans par des divisions éxactes, & par des traités qui embrassent tout, nous avons cru nous rendre plus utiles aux jeunes Lecteurs que nous avions en vûe, en leur épargnant toutes les questions épineuses, & en choissisant dans les meilleurs livres d'histoire naturelle ce qui étoit propreàpiquer leur curiosité.

Sans négliger ce moyen toûjours fûr, nous nous proposons d'en mettre un autre en œuvre dans cette seconde partie: c'est de les intéresser par la reconnoins fance. Ce moyen n'est pas moins propre à les toucher que le premier: & il a cet avantage sur l'autre, qu'allant également à former la raison, il tend encore plus DE LA II. PARTIE. V directement à former le cœur, & à faire germer les premiers sentimens de l'homme de bien.

Il n'y a aucun de nos Lecteurs qui ne fouhaite naturellement d'être riche, distingué, puissant, heureux. Cet ouvrage leur découvre une foule de richesses, dont les dehors & les dedans de la terre ont été remplis en leur faveur , & une souveraineté très réelle qu'ils y éxercent conjointement. Mais avant que de commencer la revûe de tous ces biens, il est à propos de détruire une idée fausse que nous nous faisons presque tous de notre état, dont nous ne fentons ni la dignité, ni les avantages.

Nous fommes communément fort jaloux & fort fiers de cette petite portion de biens que nous pouvons posséder en propre: au lieu que nous n'avons que des idées basses & languissantes de ce que nous possedons en commun. Nous croyons ne rien avoir que ce qui nous est acquis dans ce petit coin dumonde auquel nous fommes attachés, & nous regar-dons tout le reste de l'univers comme perdu pour nous, parce que nous n'y avons part qu'avec la société de tous les hommes. Mais ce n'est point un bout de terre, c'est toute la nature qui fait notre domaine. Notre héritage ne nous fournit qu'une petite partie des choses dont nous avons befoin: c'est la terre entière qui nous les donne. C'est donc de toute la terre que nous sommes rois: & bien loin que la société nous dépouille de notre souveraineté, c'est cette société qui nous en asfure la jouissance.

Pour nous en convaincre, entrons un moment dans une solttude prosonde: rompons avec le genre humain: essayons de posse-

DE LA II. PARTIE. VII dernotre patrimoine à l'écart, & d'y régner sans concurrens. Réduits à nos seuls bras, destitués d'avis & de supports, de voitures & d'instrumens, c'est une nécessité que nous manquions de tout. La terre aussi-tôt se hérisse autour de nous de chardons & de ronces. C'est pour d'autres qu'elle prodigue ses fleurs & ses fruits. C'est pour d'autres que les rosées tombent du Ciel, que les campagnes se couvrent de moissons, que les rivières coulent, que les vents soufflent, que les climats varient leurs productions, que toute la nature est animée. Avec la société nous perdons la communication de tous ces secours, & nous ne les recouvrons qu'en y rentrant.

Pour qui en effet ouvre-t-on les ports, les marchés, & les places publiques? Pour qui les grandes routes ont-elles été allignées & viij PLAN

affermies? Pour qui les ponts
unissent-ils les deux bords des rivières? Pour qui les barques & les
voitures publiques partent-elles à
des heures réglées? Pour qui les
vaissent sendent-ils les flots?
Pour qui les productions de tous
les climats sont-elles portées partout? Il est visible que c'est pour
chacun de nous. Toute la terre
est donc à notre service: & bien
loin que les hommes nous-en
ôtent ni l'usage, ni la propriété
par la communauté; c'est au con-

Puisque l'habitant du monde en est aussi le souverain, il est juste qu'il reconnoisse une fois les de-hors & les dedans de sa demeure; qu'il aille faire le tour de son domaine; & qu'il prenne connoissance de ce qui est soûmis à son pouvoir & à son gouvernement.

traire cette communauté qui nous mèt en possession & dans l'éxercice de tous nos droits.

#### DE LA II. PARTIE. ix

Pour prendre connoissance de tous nos biens sans fatigue, comme fans confusion, nous suivrons l'ordre aisé & agréable qu'ils tiennent dans la nature. Nous nous promènerons successivement dans tous les lieux qui les rassemblent. Nous commencerons donc par les productions que la terre nous offre dans nos propres demeures, c'est à-dire par les sleurs & par la verdure de nos jardins.Quoi 1 vous débutez, dira-t-on, par ce qui n'est qu'un amusement? Mais c'est le premier objèt que la nature mèt fous nos yeux. L'homme, s'il veut être le Spectateur de la nature, n'arrange rien : il trouve tout arrange,&il n'aqu'à suivre.Après nos parterres & nos bosquets , nous trouverons nos potagers, & nos jardins fruitiers. Pour n'y être nas embarasses de nos propres richesses, nous nous bornerons partout à l'excellent, & au nécessaire.

#### PLAN

Nous nous garderons bien de vouloir trouver tout dans un potager. Mais par le sage retranchement du médiocre & du superflu nous parviendrons à faire en sorte qu'il répande ses présens sur toute l'année, sans laisser aucun vuide. De-là nous pourrons passer dans nos terres labourables, puis visiter nos vignobles, & examiner les productions de ces deux fonds si importans, fans perdre de vûe l'industrie avec laquelle l'homme sait les mettre en œuvre, puisque la façon nous en intéresse autant que la chose même.

La vûe de nos bois nous rappelle ensuite à l'esprit une soule de nouveaux avantages. Nous trouvons d'autres richesses dans nos prairies, d'autres au bord des rivières, & jusques sur le sommèt aride des montagnes. La nature donne plus dans un endroit, moins dans un autre: mais elle donne DE LA II. PARTIE. XJ par-tout. Nous la trouverons libérale jusques dans les landes.

De la recherche de tant de plantes bienfaisantes dont la terre est couverte, nous passerons à la considération des fontaines & des rivières dont elle est arrosée. Nous fuivrons avec quelque foin le mouvement de ces eaux qui ont reçû ordre de balayer nos demeures, de fertiliser nos plaines, de défaltérer les animaux, de donner l'accroissement aux plantes, de fournir à nos tables des poiffons d'un suc excellent, & de lier les différentes régions du monde par la facilité des transports réciproques. Nous tâcherons enfuite de découvrir l'origine de leur cours. En perçant dans les entrailles des montagnes & des plaines, nous pourrons entrevoir la structure merveilleuse des réservoirs qui contiennent les eaux. Nous observerons la destination des montaPLAN

xii gnes qui les rassemblent, l'artifice des canaux qui les distribuent, la nature, l'usage, & les productions du vaste bassin où elles se vont rendre. Nous risquerons un essai. fur l'opération de l'air qui recommence sans cesse à les pomper, & sur la force mouvante qui les éléve assez pour en pouvoir arroser les montagnes mêmes, & les disperse suffisamment, pour entretenir par une distilation toûjours nouvelle, tant le cours des fleuves, que la verdure de la terre.

Après avoir parcouru ce qui nous a été donné de meilleur dans les dehors de notre globe, nous en irons visiter l'intérieur. Là, comme dans un vaste magafin, nous trouverons qu'il a été mis en réserve pour tous nos befoins, différens sucs huileux, des sels féconds en mille effets, & des terres dont les secours se mulriplient comme les propriétés! DE LA II. PARTIE. xiñ. Nous descendrons enfin dans les carrières & dans les mines, où nous continuerons, comme dans requi précède, à remarquer le rapport que Dieu a misentre son précient & notre beson. Nous éxaminerons d'abord les pierres, & les métaux tels que la nature nous les donne, & ensuite les principaux usages que nous en savons faire.

Voila nos richesses. La revûe en seroit bien frivole, si l'ostentation; ou la seule curiosité en étoit le motif. Elle doit être annoblie par une toute autre sin. Toutes ces richesses ne nous ont pas été données sans dessein : & la moindre chose que nous puissons faire en les recevant, est de connoître l'intention de notre biensaiteur.

Quoique la parole foit le principal moyen dont les hommes fefervent pour s'expliquer entr'eux<sub>2</sub>, ils s'entendent par bien d'autres fignes. Mais il n'y a point de lanxiv PLAN

gage plus intelligible que celui des présens, Lorsque nous recevons un vin délicieux, ou des étoffes brillantes d'un ami absent, il ne nous faut ni écriture, ni messager pour comprendre ce qu'il nous veut dire : & plus le présent est beau, plus nous sommes flattés de la place honorable que nous tenons dans fon cœur. Nous avons tous un bienfaiteur aussi affectionné que puissant, qui est l'Auteur de la nature. Il paroît abfent: mais il est sans cesse occupé de nous, puisqu'il nous donne sans cesse. Il nous parle à chaque instant par des libéralités qui sons inépuisables, qui couvrent toute la terre, & qui n'y sont que pour nous : puisque si nous n'y étions pas, toutes ces richesses. feroient sans possesseurs, & sans admirateurs. Il entretient ainst avec nous le commerce d'une amitié toûjours tendre, & toû-

DE LA II. PARTIE. XV jours agissante. Comme ce langage est egalement clair, & touchant, il y auroit de la stupidité à ne le pas entendre, & à n'y pas répondre. La lettre qui finit le troisième tome de cet ouvrage, & que nous avons intitulée, L'u-Sage du Spettacle de la Nature; expose les intentions & la fin de tous ces présens que Dieu adresse aux hommes. On y explique lesengagemens tacites que contractent ceux qui les reçoivent. On y donne, pour ainsi dire, les premiers élémens de la langue que Dieunous parle, & dans laquelle nous lui devons répondre.

On ne trouvera donc pasici ce qu'on peut appeller l'éloquence de la pieté, ou l'effusion de la reconnoissance. Nous nous proposons plus de faire sentir aux jeunes gens ce qu'ils ont reçû, que de leur apprendre à remercier. Ce seroit avoir beaucoup gagné aví P L A N que de les bien convaincre de la tendre complaisance de Dieu pour l'homme; de leur faire voir une foule de libéralités toûjours nouvelles & toûjours gratuites dans des choses qu'ils fecroyoient dûes, ou qu'ils prencient avec indifférence pour des estèts nécessaires; enfin de les avoir émûs par les premiers motifs d'un juste retour. Le cœur leur apprendra le reste : il est le plus grand de tous les maîtres.

Après le désir d'accoûtumer la jeunesse à reconnoître la voix & la volonté de Dieu dans tout ce qui tombe tous les jours sous nos yeux, nous n'avons rien eu plus à cœur que de lui procurer la connoissance même des choses de la vie les plus communes & les plus ordinaires. C'est un bonheur de trouver des maîtres qui puissent nous apprendre des choses sublimes, dissiciles, rares, Mais

DE LA II. PARTIE. XVIJ on se plainttous les jours den'être pas au fait de celles qui sont le plus d'usage, & les savans sont peut-être ceux qui ont le plus de sujet de se faire ce reproche.

On tient avec raison les jeunes. gens à l'écart pour ne les point distraire dans leur travail par une trop grande variété d'objets. Au fortir de leurs études ils se livrent entièrement, ou à quelque science qui est de leur choix, ou aux devoirs de l'état qu'ilsembrassent, & trop souvent à leurs plaisirs. La vie se passe ainsi sans connoître la plûpart des choses qui en sont le soûtien. D'ailleurs ces choses sont dispersées, & il arrive rarement qu'on les aille chercher où elles fe trouvent, ou qu'on les remarque quand elles se présentent. Tel qui connoît les ormes de ses avenues, ou qui a souvent vû l'érable & le chêne dans ses bois, ne connoîtra ni le pin, ni le châtaigner.

xviii PLAN

Celui qui a souvent remarqué le tréfle dans ses prairies, ne connoît peut être ni le fainfoin, ni la luzerne. L'un a vû les dehors d'un vaisseau : mais il n'en connoît pas l'arrangement intérieur. Celui qui a vu les vaisseaux du Havre, ou de Dieppe, ne sait pas quelle est la forme des galères de la Méditerranée. Il peut donc y avoir un avantage considérable pour bien des lecteurs de trouver la plûpart des choses usuelles, & dont on parle tous les jours, rapprochées dans un ouvrage portatif, & rendu-sensibles par le secours de la peinture.

C'est dans cette vûe que nous avons sait graver sur des desseins, la plûpart d'après nature, les sleurs les plus belles que les curieux cultivent par préférence; les divers arrangemens que nous donnons à nos parterres, à nos bosquets, & à nos terrains les plus irrégu-

DE LA II. PARTIE. XIX liers; ensuite les divers feuillages des arbres toûgurs verds, & autres dont nous composons nos palissades & nos allées; les feuillages des bois de charpente, de charonage, de menuiserie & de chaufage que nous abbatons dans nos forêts; les pressoirs qui servent à exprimer le jus des raisins, des pommes, & des olives; enfin les herbes les plus souhaitées dans nos prairies. A la suite de ces objets qu'on connoît si peu, quoiqu'on les trouve par tout, viennent ceux qui ont rapport aux ri-vières, à la mer, & à l'intérieur de la terre. On trouvera d'abord la disposition des couches de différentes matières qui s'étendent les unes sur les autres dans le cœur des montagnes, & sous les plaines; le cours que cette disposition fait prendre aux eaux qui coulent fous terre, ou dans les dehors; ensuite les poissons qui ne vivent que dans l'eau douce ; ceux qui passent de la mer dans les rivières, & les principales pêches. Après avoir raffemble ce que la mer a de plus curieux, comme font fes poilsons d'une figure éloignée de l'ordinaire, ses plus belles espéces de coquillages, ce qu'il y a de plus remarquable dans ce qu'on nomme plantes marines, & la pêche du corail: nous aurions cru, en parlant des avantages de la navigation, avoir omis un point fort peu connu, quoiqu'on en parle fans cesse, si nous n'avions fait graver les dehors & les dedans d'un grand bâtiment de mer, d'une galère, & des plus petits vaisseaux, avec la manière de les lancer à l'eau.

Les pierreries, les pierres, & les métaux ne pouvant tirer prefqu'aucun secours de la gravûre, comme on s'en peut convaincre en jettant les yeux sur les magnise

DE LA II. PARTIE. xxj ues & inutiles planches du troième tome de l'histoire du Daube par M. le Comte de Marsilli, le toutes les singularités qu'on rouve sous terre, nous avons cru le devoir faire graver que les dierses pétrifications, & les pierres gurées, parce que représentant les animaux ou des plantes, elles leviennent reconnoissables, & que d'ailleurs elles donnent lieu toiverses questions curieuses. On rouvera l'explication des planhes à la fin de chaque volume.

Pour rendre l'accès de toutes es choses aisé & agréable, nous ivons eu recours, autant qu'il a tré possible, à des figures de grandeur naturelle, toujours plus propres à fixer le souvenir de l'objèt que toutes les descriptions qu'on en pourroitfaire. Qu'on parle à un jeune lecteur de feuilles grêles, charnues, oblongues, sinueuses, laciniées: tous ces mots savans le xxii déroutent, & convertissent son amusement en une etude serieuse. Montrez-lui le feuillage de la plante: il comprend sur le champ a différence de l'orme au charme, & du tilieul au bouleau. Par la fuite il les reconnoîtra fans effort. Il dira en passant dans un bois, ou sur une prairie : voilà du saintoin: voilà du tremble. Ceci est un chêne verd : cet arbre est un fapin.

Toutes ces familles ont une livrée qui les rend d'abord reconnoissables. Les honnêtes gens qui en raisonnent tous les jours, s'en tiennent pour les démêler à la figure du feuillage & de la grai-ne. Nous pouvons bien nous en contenter ici; & ce n'est pas sans dessein que nous avons evité de ranger methodiquement chaque plante dans la classe, dans legenre, & dans l'espéce où M. de Tournefort l'a placée. On auroit été

DELAH. PARTIE. XXIII ffrayé de ces distributions de eurs simples, & de fleurs comosées; de simples stériles, & de mples fécondes; de composées nonopétales, & de composées olypétales; de monopétales réulières, ou ouvertes en cloche, n entonnoir, en rosette; d'irréulières, ou formées en masque, n gueule, &c. Ces divisions, & ibdivisions suivies de beaucoup 'autres sont estimables pour forier un herbier, ou pour régler le ictionaire d'un botaniste : mais omme elles auroient été ici ex-:émement deplacées, le reproche u'on pouroit nous faire d'y avoir nanqué, le seroit encore plus.

La plûpart des matières de ce cond tome, & une partie du oisseme étant de pratique plût que de simple curiosité, dans crainte de faire des méprises apables de nuire à mes Lecteurs, ai eu recours à M. le Normand,

xxiv Plan, &c. Directeur du Potager de Versailles, & à M. Bernard de Justieu, Demonstrateur au Jardin Royal. l'ai trouvé dans la politesse & dans les lumières de ces Messieurs toute l'attention & les secours dont j'avois besoin. Ils ont bien voulu revoir tous les Entretiens qui roulent sur les plantes, & me mettre en état d'accuser juste. Cette remarque étoit double. ment nécessaire. Mes Lecteurs y trouvent leur intérêt, & j'y acquitte avec plaisir ma sincère reconnoiffance

#### APPROBATION

J'Ai lû pat ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux la Seconde Partie du Spettacle de la Nature, & je juge qu'elle ne sera pas moins agréable au Public que la première. A Paris ce 15. Décembre 1734.

Joseph Privat de Molieres.



### LE SPECTACLE

DE

### LA NATURE:

SECONDE PARTIE.

ontenant les dehors & l'intérieur de la Terre,

LES FLEURS.

PREMIER ENTRETIEN.

LA COMTESSE.

LE PRIEUR.

LE CHEVALIER.

Chev.

E n'ai pas perdu au change, en remettant au mois de May le voyage que je devois

e ici en Septembre : j'y trouve tout belli,

Tome 11.

£ 50

#### LE SPECTACLE

LES La Comt. Graces au printems & au re-FLEURS, tour des fleurs.

> Le Chev. Celles qui bordent le parterre forment un coup d'œil ravissant: mais je ne les ai encore vûes que de dessus le balcon:

La Comt. Nous pouvons descendre & les voir de près. M. le Prieur, dites moi, je vous prie, d'où vient qu'à l'ouverture d'un jardin fleuri chacun ressent une joie subite, & pourquoi sans avoir aucune pensée distincte, on goûte dans ce moment une faissaction que l'on n'éprouve pas ailleurs. Je n'en dois, ce me semble, chercher la cause que dans les riches couleurs qui viennent frapper nos yeux. Ce n'est pas sans dessen que les sleurs ont été si magnifiquement parées.

Le Pr. Qu'en pensez-vous, M. le Che-

valier?

Le Chev. Jamais, je vous l'avoue, il ne m'étoit venu en pensée de chercher du dessein dans les sleurs: mais à en juger par le plaisir qu'elles me font, elles sont faires pour nous réjouir.

La Comt. Cette pensée est flatteuse: mais ne seroit-elle que flatteuse: & faut-il la prendre pour une illusion de l'amour propre:

Le Pr. Je suis bien éloigné de le croire.

DE LA NATURE, Entr. 1.

Fout est lié dans la nature; & quoique Les haque chose y ait sa fin particulière, ou sa Fleurs; correspondance avec quelqu'autre, nous es voyons toutes se rapporter à l'homme n dernier lieu. Elles se réunissent en lui comme dans seur centre; il est la fin de out, puisqu'il est ici le seul qui fasseuage

comme dans leur centre ; il est la fin de out, puisqu'il est ici le seul qui fasse ul tage le tout. C'est pour lui que le soleil se lévez c'est pour lui que les étoiles brillent : & si es corps les plus éloignés de lui le servent i régulièrement, à plus forte raison ce qui a été placé auprès de lui est-il destiné

our son usage.

La Comt. Les fleurs en particulier (ont rifiblement faites pour lui plaire : elles l'ont même de l'agrément que pour lui, les yeux sont les seuls qui en jouissent, es animaux ne paroissent goûter ausau Jassifir à la vûe des fleurs : ils ne s'y arrêcht jamais : ils les confondent avec l'hetbe ommune : ils foulent aux piés les plus elles , & n'ont pour cet ornement de la celles , & n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour cet ornement de la celles , de n'ont pour les des des des de la celles , de n'ont pour les des des de la celles , de la celles , de n'ont pour le de la celles , de n'ont pour les de la celles , de la celles , de n'ont pour les des de la celles , de la

Le Pr. Auffi y a-t-il entr'elles & nos eux une agréable simpathie, un attrait uissant qui nous invite à nous en appro-

#### LE SPECTACLE

Les cher. Si nous en cueillons quelques-unes, FLEURS, nous leur reconnoîtrons de nouvelles perfections à mefure que nous les confidérerons de près. La plûpart d'entr'elles ne fe bornent pas à contenter notre vie par la beauté de leur arrangement & de leurs couleurs : elles s'emparent doucement de notre odorat par un parfum exquis : & après qu'elles ont raflafié nos fens d'une faisfaction innocente, l'esprit y d'ecouvre

Première fin des fleurs.

encore des merveilles qui ravissent. Si je veux suivre cette fleur dans sa naisfance, dans ses progrès, & dans ses suites, je trouve qu'elle a coûtume de paroître dans l'endroit de la plante où la graine se montrera, & que par-tout où la fleur manque, il n'y a point de graines à espérer. Les arbres des forêts, les arbres fruitiers, les légumes, & les herbes des champs se couvrent tous les ans de fleurs plus ou moins éclatantes, pour étaler ensuite un fruit ou une graine, qui communément ne manque à se former que quand la fleur elle-même n'a pû s'épanouir ou être suffisamment conservée. Je cherche le rapport ou'il y a de la fleur à la graine : & en examinant de près la structure de chaque fleur, j'y trouve toûjours un ou plufieurs étuis destinés à loger ces graines. J'y apperçois des étamines qui soûtienDE LA NATURE, Entr. I.

ent, aux environs de cet étui, plusieurs LES aquets de pouffières qui y tombent de FLEURS. oute part. Le tout est environné d'un :alice ou d'un manteau qui s'ouvre & se erme avec une sorte de précaution, seon la disposition de l'air. Tous ces raports me parlent & m'instruisent. Je ne mis douter enfin que ces piéces disposées wec tant d'artifice & de régularité, & qui e séchent autour de l'étui quand la graine / est formée, ne contribuent à la généation de cette graine. Je découvre ainsi la prem'ère destination des fleurs. Dieu en accordant à l'homme la verdure de la terre, a perpétué son présent pour tous es siécles par la commission qu'il a donnée aux fleurs de renouveller chaque plante d'année en année, en y rendant a graine féconde.

Le Chev. Voilà une fonction bien noble : mais si elles sont faites pour rendre la graine féconde, pourra-t-on dire encore qu'elles sont faites pour notre plaisir?

Le Pr. Cette importante & première Seconde fin destination de procurer l'immortalité aux des sieurs, plantes n'en empêche pas une seconde qui est de récréer la vûe de l'homme. Dieu a voulu en créant les fleurs joindre les délices à l'utilité. S'il ne les avoit destinées toutes qu'à fournir à chaque plante un

Les germe réproductif, il ne les auroit pas Fleurs. relevées la plûpart par des formes si gracieuses & par des couleurs si touchantes. Il en eût été comme des racines qui étant destinées à servir la plante dans l'obscurité, n'ont été pourvies d'aucune parure: au lieu que la main qui a formé les sleurs semble avoir pris plaisir à les découper & à les peindre la plûpart de la manière la plus propre à réjouir la vûe de l'homme, & à décorer son sejour.

La Comt. Nous pouvons aujourd'hui nous occuper moins de cette admirable structure des sleurs qui produit des essets si utiles: nous nous en sommes suffisans-

Tomo 1. En- ment entretenus autrefois. Arrêtons-nous trettea XIV. plus particulièrement au plaifir qu'elles font chargées de nous procurer.

Il y a d'abord un très grand nombre de fleurs qui ne paroiffent avoir d'autre emploi fur la terre que de présenter à l'homme un bouquèt; & tandis que les autres lui préparent un fruit, dont il fera usage après la fleur, celles-là ne lui sont rien moins qu'indifférentes, quoiqu'il ne leur connoisse d'autre mérite que celui de plaire: mais elles se présentent à lui les unes & les autres avec un sigrand air de bienssance de de propreté, qu'il est aisse de voir qu'elles viennent toutes lui faire leur cour.

DE LA NATURE, Entr. I.

Le Pr. A peine pourroit-on croire jusu'où a été portée l'attention de réjouir Fleurs. homme par la beauté & par la multitude Multitude es fleurs. La multitude en tient du proige : on croiroit qu'elles ont reçû ordre e naître fous ses pas : nulle partie dans la ature qui ne lui en offre tour-à-tour : lles naissent au haut des arbres & sur herbe qui rampe : elles embellissent les allées & les montagnes : les prairies en ont émaillées : il les cueille au bord des ois & jusques dans les déserts : la terre st un jardin qui en est tout couvert : & fin que l'homme ne soit point privé de ette vûe délicieuse lorsqu'il se renferme lans les bornes étroites de sa demeure, lles semblent vouloir la lui rendre plus imable, en se réunissant dans son parerre, & en s'y plaisant plus qu'ailleurs.

La Comt. Ne diroit-on pas que les plus elles au moins, séparées du vulgaire des leurs pour former une ambassade brilante, viennent rendre hommage à leur eigneur, & saluer par députés le Roi de a nature?

Le Pr. Il est exactement vrai que la Beauté des peauté des fleurs, ne tend qu'à inspirer la oie, & que les plus belles, après bien des preuves, ne se sont trouvées propres qu'à epaître nos yeux. Auffi la vue en est-elle

Les si touchante & le pouvoir si sûr, que la FLAURS, plûpart des arts, qui veulent paire, ne croyent jamis mieux réussir qu'en empruntant leurs secours. La sculpture les imite dans ses ornemens les plus legers. L'architecture embellit souvent de feuillages & de festons les colonnes & les faces trop nûes de ses édifices. Les plus riches broderies ne sont goères que des feuillages & des fleurs. Les plus magnisques étosses en sont toutes parsemées: & on les trouve belles à proportion qu'elles approchent de la vivacité des fleurs naturelles.

Celles-ci ont été de tout tems le symbole ou la marque de la joie : elles écoient autrefois la parure inséparable des sestins, & elles se montrent encore avec appludiflement sur la fin de nos repas, lorsqu'elles viennent avec le fruit ranimer la fête qui commence à languir. Elles sont tellement faites pour les réjouislances, qu'on les trouve incompatibles avec le deuil. La bienséance, instruite par la nature, les écarte de tous les lieux où régne la douleur & les larmes.

La Comi. Au contraire les fêtes de la campagne ne se passent point sans guirlandes. Les fêtes des personnes polies commencent par une seur. Si l'hyver la resuse,

DE LA NATURE, Entr. Z.

'art sait la contresaire. Une jeune épouse, LES nagnifiquement parée au jour de ses no-FLEURS

es, croiroit qu'il manque une partie nécessaire à sa parure, si elle n'y ajoûtoit un ouquet. Une Reine même dans les plus grandes folemnités, quoique chargée des pierreries de la couronne, ne dédaigne pas et ornement champêtre. La grandeur & a majesté ne lui suffisent point : elle aime y joindre par le moyen des fleurs un air de louceur & de gayeté.

Le Pr. La Religion elle-même, quoique i recueillie, si simple, si ennemie d'un appareil théatral, qui seroit plus propre à diffiper le cœur qu'à l'occuper des faints mystères ou de ses propres besoins, ne laisse pas dans certains jours de fête de permettre l'usage des rameaux, des bou-

quèts, & des chapeaux de fleurs.

Le Chev. Il n'y a personne qui ne soit touché de la beauté des fleurs : c'est bien dommage que nous les perdions si vîte.

La Comt. Il est vrai que l'on pourroit dire de chaque fleur en particulier ce qu'on a dit d'une autre beauté.

..... Les plus belles choses

Ont le pire destin :

Elle a vêcu ce que vivent les roses,

L'espaçe d'un matin.

Mallerbei

LES Mais la plipart des fleurs étant chargées

FLEURS. de parer la demeure de l'homme, au saccetion moins pour un terms, elles se gardent bien de s'un mourter toutes de compagnie, ni de l'util.

de s'y montrer toutes de compagnie, ni dans les mêmes mois. Elles font de fervice auprès de lui tour-à-tour : elles conviennent entr'elles pour embellir les différentes faifons, & fe fuccédent fans laisfer aucun vuide. Rarement se plaint-on de leur absence quand elles sont de quartier.

Variété des fleurs dans chaque faifon. Le Pr. Les fleurs par cette succeffion nous donnent une magnifique fete composée de décorations qui se suivent dans un ordre réglé. Les hépatiques, les primevères, les violettes, les jacintes, les oreilles d'ours, les crocus printaniers, les narcisses, les anémones, nous donnent, pour ainsi dire, le premier acte.

Celles-là disparoissent la plûpart pour faire place aux couronnes impériales, aux narcisse à bouquèt, au muguèt, aux lilas, aux iris, aux tulippes, aux jonquilles, aux renoncules, & à toutes les fleurs qui couronnent à présent ce parterre. Dans le lointain les arbres fruitiers mélangent les couleurs les plus tendres avec la verdure naissante, & relévent de toute-part la garniture du parterre.

Vous voyez en même tems monter le feuillage des rosiers, des lys, des cyclaDE LA NATURE, Entr. I. 11

nens, des juliennes, des giroflées, des Les outons d'or, des tlafifs, des pavots, & Fleurs, les œillets. Leurs tiges & leurs boutons fe ortifient par des accroiffemens infenfibles. J'eft-là que fe font les préparatifs des paures de l'été.

L'autonne ensuite étalera les pyramidaes, les balsamines, les tubéreuses doubles, es Reine-marguerites, les amarantes, les villèts d'Inde, les colchiques, les tricolors, cent autres espéces. La sête continue ans interruption: celui qui y préside offre osponsor de la nouveau, et il prévient par l'agréables changemens les dégoûts insé-

parables de l'uniformité.

L'hyver ramenant les frimats & les rouillards, baille enfin son noir rideau ur la nature & nous en dérobe le spectale: mais en nous faisant souhaiter le reour de la verdure & des sleurs, il procure quelque repos à la terte épuisée par tant

le productions.

La Comt. Nous formmes si sensibles à la seauté des sleurs, que nous avons appris nous les donner malgré l'hyver. Nous auvons les débris de l'autonne, & nous avenons souvent à faire éclore des sleurs rintanières sans attendre le retour des zébits toßjours trop lents à revenir. Les tu-éreuses, les inmortelles, les génanions,

Les & d'autres fleurs bien gouvernées peuvent Fleurs in e paroître que fort tard. On les fait durer avec le fédon, jusqu'à ce que le laurier-tin & le tlass vivace fleurislent dans nos appartemens à l'abri de la bise. Les anémones & les violettes aidées en terre de la moindre chaleur; les jacintes, les narcisses, de les tulippes mises à un air chaud & dans un peu d'eau qu'on renouvelle tous les jours, couronnent nos cheminées dans les mois les plus tristes. Nous rapprochons ainsi

donner la main.

Le Pr. Ce n'est pas seulement d'une saifon à l'autre que les fleurs se diversifient : celles mêmes qui paroissent ensemble dans chaque saison ont une variété de formes qui démontrent & l'invention inépuisable de l'Ouvrier, & l'intention qu'il a eue de multiplier les embellissemens de notre demeure. Il est impossible de nombrer les différens plans sur lesquels toutes les espéces de fleurs ont été faites, sans qu'aucun de ces plans soit la répétition ou la copie d'un autre. Tout est original & particulier à chaque espéce : elles different entr'elles par la découpure des pétales \*, par la légèreté des dentelles ou des franges qui les bordent, par la disposition des étamines qui

l'autonne & le printems : ils semblent se

<sup>\*</sup> Les feuilles qui composent la fleur.





DELANATURE, Entr. 1. compagnent le cœur, par la structure du lice qui réunit toutes ces piéces, par la FLEURS. ille des tiges qui les soûtiennent, par la rme de la fane, c'est-à-dire, du feuillage erd qui les environne, fur tout enfin par s couleurs, & par les airs qui leur sont opres. Arrêtons-nous un moment à l'imression que fait sur nous l'assemblage de nt de riches couleurs.

Je ne sais à quoi les fleurs gagnent le Les couleurs us, ou à être vûes ensemble, ou à être infidérées féparément, Enfemble, elles rment un assortiment où tout est d'acrd. Rien n'y paroît rude, mal placé. tranchant \*. Il résulte du concours de utes ces couleurs une forte d'harmonie it variée, dont l'œil est parfaitement isfait. Prises séparément, il n'y en a cune qui ne se fasse valoir par un agréent qui lui est propre, & qui n'ait, pour usi dire, son mérite personnel. Cueilas à l'avanture la première qui nous mbera sous la main. C'est une des derères anémones panachées. Elle m'offre ile ce que j'ai admiré-dans le parterre

férentes, & des mances de ces mêmes On appelle couleurs tranchantes celles qui sont toutait oppofées , & dont l'union est dure : rel est l'affers ge du noir & du blanc, du rouge & du jaune.

tier. J'y apperçois des couleurs toutes

couleurs qui s'affoiblissent par degrés, se FLEURS. fondent sans rudesse les unes dans les autres, & vont se noyer imperceptiblement dans les teintes voifines. La tulippe au contraire coupe sa couleur par un panache \* nettement distingué : & l'opposition marquée qu'elle mèt entre l'un & l'autre, reséve encore le brillant & la vivacité de tous les deux.

La forme des

Si la Sagesse divine s'est jouée dans la distribution des couleurs dont les fleurs font parces; quel nouvel agrément n'at-elle pas mis dans l'air & la figure qu'elle a donnés à chacune d'elles ? Voyez d'un coup d'œil toutes les fleurs qui remplifsent les piéces de ce parterre. Les unes s'élèvent avec un port plein de dignité & de grandeur. D'autres sans faste & sans étalage attirent les yeux par la régularité de leurs traits. Quelle noblesse se fait sentir dans le maintien de ces mlippes! Quelle élégance & quelle symétrie dans les pyramides fur lesquelles paroîtront bientôt Eloge de la les lys! Au pié de ces fleurs majestueuses,

Penfec.

j'apperçois une Pensec. Celle-ci ne s'annonce point : on croiroit qu'elle a peur de paroître. De loin elle promèt peu : de près elle nous réjouit par une douce odeur & par des graces Engulières.

<sup>\*</sup> Grandes rayes qui traversent les feuilles de la tulippe,

DELA NATURE, Entr. I. 15

La Comt. Vous me faites plaisir de l'a- LES zoir démêlée dans son obscurité. C'est ma FLEURS.

Aeur favorite: non seulement parce qu'elle est de toutes les saisons, & toûjours prête à remplacer les autres fleurs qui nous manquent; mais parce que rien n'égale la finesse de son étoffe, ni le vermeil de sa pourpre. Le plus beau velour rapproché de celui-ci, n'est plus qu'un tissu groffier: c'est un sac ou un cilice.

Le Chev. Il est vrai que nos étoffes ne font, ni auffi douces, ni auffi brillantes que les fleurs : mais elles ont un avantage . que les fleurs n'ont point. Elles changent : on en invente de nouvelles. Au lieu que les fleurs sont toûjours les mêmes. Il y a

tant de plaisir à changer !

La Comt. C'est un plaisir que nous avons Uniformit grand foin de nous donner dans tout ce des fleurs. que nous faifons. Habits, meubles, musique, langage, façon de bâtir, toutes nos inventions font dans un mouvement perpétuel : on ne s'y fixe à rien : une mode en chasse une autre, & nos plus beaux ouvrages ne font sûrs de plaire, ni dans cent ans, ni à cent lieues d'ici. Nous tournons & retournons les mêmes choses en cent façons. Enfin, après bien des réformes, nous nous trouvons auffi incertains, & aussi peu avancés que le pre-

mier jour. Il en est bien autrement de FLEURS, l'habillement des fleurs : l'étoffe, la couleur, la taille, tout en est toûjours le même, à quelques mouchetures près, qui peuvent varier dans un petit nombre, & cependant tout en plaît toûjours. On n'est tenté, ni d'y ajoûter, ni d'y retrancher : ce seroit tout perdre, & le modéle en est si beau, qu'on ne s'avise pas même d'y rien souhaiter de plus. Les roses n'ont point changé depuis le commencement du monde, & depuis le commencement du monde les roses ont toûjours plû.

> Le Pr. Voilà donc des beautés, qui, sans apprêts, sans recherches, & avec une extrême simplicité, ont atteint à la perfe-

ction, & sont fixées au vrai.

La Comt. D'où peut naître la juste différence de la beauté si constante des productions naturelles, d'avec la beauté si changeante, & si passagère des produ-Ctions humaines?

Source du Le Pr. Il ne faut pas être surpris si les hommes font bornés, stériles, & peu arrêtés dans leurs inventions : ils ne vont qu'à tâtons dans la découverte du beau. Cette matière qu'ils taillent en mille & mille façons pour se faire des maisons, des meubles ; & des habits , n'est pas leur ouvrage. Ils n'en connoissent pas même

DE LA NATURE, Entr. 1. 17
: fond : elle les contredit fouvent : elle
: détruit, ou plûtôt le dérange dans leurs F L'E UR &
nains. Ils cherchent à la remettre en œure d'une façon qui leur promette plus
le succès : mais la forme qu'ils lui rendent

ait naître de nouveaux inconvéniens, &

le nouveaux dégoûts.

On voit tout le contraire dans les ourrages de Dieu. Tout ce qu'il a fait a me beauté déterminée & persévérante. Sa volonté fait la régle du beau. Ce qu'il a fait une fois ne change plus, & pluit toûjours. On sent qu'il est le maître de la nature, & qu'il la tourne à son gré. Cette matière fouple & promte à exécuter fes ordres, prend toutes les formes qu'il souhaite, & produit à coup fûr les effets qu'il a voulu. If y imprime, felon fon bon plaifir, les caractères les plus marqués, & les plus opposés. Il met sur la face du lion, du tigre, & du léopard, un assemblage de traits fiers, des linéamens terribles qui portent l'épouvante dans les ames les plus fermes. Mais quand cette main favante tire de la même matière les fleurs qu'il destine à réjouir notre vûe, il les taille d'une autre façon. Il leur donne une forme élégante & légère : il y répand la douceur & les attraits: il y peint des caractères aimables, dont la seule vûe inspire la joie:

Les & au lieu qu'il relégue bien loin de l'hom-FLEURs, me les figures offrayantes, en les chassant dans les bois & dans les déserts, il verse au contraire à pleines mains la verdure & les seurs dans nos campagnes, & dans nos prairies, dans nos jardins, & tout autour de nous. L'homme se voit ainsi environné d'objèts, qui ne se montrent à lui, que pour le consoler dans son travail, en lui offrant par-tout des plaisirs qui l'amusent sans le corrompre.

leurs.

statis te Corion. Les fleurs sont indubitablement destinées à parer la terre par leurs brillantes couleurs: & la plûpart même, pour rendre la sête plus belle, répandent de toute-part une odeur dont l'air le trouve parfumé. Il semble de plus qu'elles prennent à tâche de conserver particulièrement cette o-deur pour le soir & pour le matin, où la promenade est plus agréable: au lieu qu'elles ont assez peu d'odeur durant la chaleur du jour, lorsque nous les visitons le moins. Les steurs ont-elles de l'intelligence pour nous servir si obligeamment?

Le Pr. Il se fait de la séve des sleurs une transpiration perpétuelle, qui augmente à proportion que le soleil est ardent. Ces esprits qui sont essens avamatiques dans bien des sleurs, se dispersent aisement dans un air rarésié par les

DE LA NATURE, Entr. I. haleurs . & alors ils affectent foiblement LES odorat : au lieu qu'ils ne percent qu'avec FLEURS peine l'air qui est resserré par le retour de la nuit. L'action du soleil qui les détache est trop foible le soir & le matin pour les écarter à une grande distance; & par leur réunion ces'esprits font sur nous une impression plus forte.

De l'écoulement de ces petites parties Tourbillons hors de la fleur, il se forme autour d'elle aurour des un tourbillon qui se disperse, ou se resserre, tantôt plus, tantôt moins, selon

l'action du foleil & de l'air.

La Comt. Il faut que les esprits qui composent ce que vous appellez le tourbillon d'odeur, soient bien fins & bien légers, puisque la seule lumière du jour suffit pour les dissiper dans certaines fleurs. J'en cultive une qu'on nomme le géranion triste, Le geranium qui n'a point d'odeur durant le jour, & mile. qui en a une exquise durant la nuit.

Le Pr. Tout démontre dans les fleurs une diffipation d'esprits qui s'augmente à proportion que le foleil agit sur elles. Mais, Monsieur le Chevalier, ne nous en tenons pas là. Dans l'étude des choses naturelles, la bonne philosophie ne se borne pas à y voir le méchanisme : elle remarque encore le bienfait. On apperçoit aisément la liaison qui se trouve entre le

foleil, l'air, & les fleurs. Mais y peut-on FLEURS, méconnoître une bouté attentive à frire tourner ces correspondances à l'avantage de l'homme ? C'est en tout qu'il a été traité en Roi. Non-sculement on a parsemé son chemin de fleurs, pour contenter ses yeux : mais on a pris soin d'embaumer, & en quelque sorte de purifier l'air qu'il respire, en répandant les plus doux parfums fur fon pallage : on croiroit même que les fleurs s'acquittent de ce devoir avec intelligence, en réfervant leurs exhalaisons les plus gracieuses & les plus senfibles pour les momens du foir où elles voyent l'homme venir au milieu d'elles se délatler de fon travail.

Autres quali- La Comt. Eiles ne bornent pas leurs tes des fleuis, services à faire le plaitir de la vûe & de l'o-

dorat: les autres sens en peuvent encore tirer avantage. Elles nous donnent des pètes qui enrichtsein nos desterts, des poudres qui parsument nos atmoires, des strops, & même des remédes qui nous soulagent dans nos maladies. Les violetes, les jonquilles, les sieurs de pêchers, les roses, les jasmins, les œillèts & surtout les sleurs d'orange, nous sournissen des conserves, des constitutes, des essens des caux distilées, qui nous sont jouir des odeurs & des autres bonnes

DE LA NATURE, Entr. 1. ualités des fleurs, long-tems après qu'el-

es sont passées.

Le Chev. J'ai toûjours aimé les fleurs : nais j'en avois une idée trop basse. Je les egardois comme de petites productions lu hazard, venues çà & là par caprice, x à l'avanture. A présent que je les vois paroître à dessein de me faire plaisir, je es regarde avec admiration, & avec reconnoillance.

La Comi. Rien n'est plus juste. A quoi ervent les lumières, quand elles ne sont pas accompagnées de fentimens?

Le Pr. Mon cher Chevalier, les fleurs qui nous servent si bien, en immortalisant les plantes, & en embellissant la nature, ont encore une fonction plus utile & plus noble.

Le Chev. Que peuvent-elles faire de plus?

Le Pr. Elles nous instruisent : elles nous conduisent sus effort à la connoissance du premier Etre, qui a daigné les tailler, les peindre, & y mettre tant de beauté. Quelle beauté est il lui - même pour être ainsi la source d'une infinité d'autres, auxquelles il ne cesse de communiquer un éclat qui est encore le même que le jour où elles parurent pour la première fois fur la terre ? Et s'il veut bien habiller &

Les magnifiquement des créatures si peu du-Fleurs, rables qui seront séchées demain & foulées aux piés, comme l'herbe des champs, que sera-t-il pour nous qui sommes l'objèt de sa complaisance : Quelles richesses ne nous prodiguera-t-il pas, quand il remplira les désirs qu'il a lui-même mis en compase du nous, & lorsqu'il embellira les espriis ?

Ouvrage des nous , & lorsqu'il embellira les esprits ? Ex jours.





# LE PARTERRE

O U

## LA PLACEDES FLEURS

SECOND ENTRETIEN.

LE COMTE. LE CHEVALIER.

Le Chev. S I je voulois devenir fleuriste, Monsieur le Comte seroit-il mon maître?

Le Comte. Quel usage ferez-vous de la culture des sleurs ? Vous partez dans un an pour l'Italie : à quoi bon vous parler de sleurs, lorsque vous songez à moissonner des lauriers ?

Le Chev. Mais cette moisson ne dure pas toijours: je juge par votre exemple, que l'ombre des lauriers & les sleurs peuvent sort bien s'accorder. On trouve tant de momens de reste à la campagne: rien n'est si propre à les remplir que la culture d'une fleur.

Le PAR. Le Comte. Vous avez bien raison, mon RERRE. cher Chevalier: je me ferai un vrai plaisir de vous en donner les premières connoissances.

Utilité de la culture des Ceurs,

La culture des fleurs est un exercice qu'on ne peut trop louer, quand il sert de délassement à un travail plus nécetlaire. Il fournit à nos maisons un grand ornement, & nous procure un bien que nous pouvons sans perte partager avec d'auttres. Le goût des fleurs & le plaisir de les saire voir étant deux choses presqu'inéparables, on peut en regarder la culture comme un agréable lien de la société. Mais elle charme également la solitude, & tient lieu de compagnie à ceux qui n'en ont point.

Le Chev. Voilà mon amusement bien annobli: mais je crains d'oublier ce que vous m'aurez appris: j'écrirai tout.

Le Conte. C'est bien fait. J'éviterai cependant les menus détails, il suffira de vous mettre sur les voies: la pratique vous apprendra mieux le reste, où chacun se régle suivant sa propre expérience. Commençons par préparer la place des steurs.

Quelque brillantes qu'elles soient par elles mêmes, on fait pour elles ce qu'on fait pour les diamans. Quand on les veut mettre en œuvre, on ne manque pas d'ajoûter

DELA NATURE, Entr. II. oûter à leur beauté naturelle l'avantage LEPARl'une belle situation : il faut les monter. TERRE. Les fleurs ne paroissent nulle - part avec du de succès que dans les compartimens & dans les plate - bandes d'un parterre Les parserres, égulier. Je ne vous expliquerai point ce jue c'est qu'un parterre. La plate-bande It une longue bande de terre qu'on fait égner autour d'un parterre, & dans lauelle vous voyez tant de fleurs. Les comartimens sont les petites piéces on encintes de buis diversement figurées dont ertains parterres sont composés.

Quand le terrain, qu'on destine aux Enceintes eurs, est fort petit, au lieu de faire ré-de planches ner, autour des piéces qui le partagent, ne bordure de buis ou de gazon, qui cuperoit trop de place, & uleroit inutiment la terre, on se contente d'une sime bordure de planches peintes en verd. propreté en est toûjours la même, & n le trouve déchargé pour vingt ans des ns & des frais de l'entretien.

Si l'on est maître d'un terrain spacieux; en prend la partie la plus voisine du rps de logis, & l'on y trace un parterre broderie ou en simple gazon. Ce parre peut contenter l'œil, & présenter un u point de vûe à l'appartement, avec plate-bandes garnies de fleurs com-Tome 11.

Ls Par- munes, pourvû que le mélange en foit TERRE. bien entendu. La régularité de la figure pourra fusfire pour orner encore toute la place, lorsque le tems des fleurs sera pallé.

> Le Chev. J'ai vû quelques Gentilshommes vanter beaucoup leur parterre où ils avoient fait représenter en buis leurs armoiries avec les supports, & . . . . . .

Parretre en broderie. Le Comte. Il y a long-tems qu'on a renoncé dans les broderies des parterres aux figures trop composées, & aux desseins chargés : c'étoit autant de labyrinthes où l'on se perdoit. On a senti peu-à-peu qu'il n'y a point de vraie beauté où régne la confusion; & là, comme par-tout ailleurs, on a cru s'éloigner du gothique à proportion qu'on devenoit retenu dans l'usage des ornemens.

Le terrain destiné au parterre se partage, si l'on veut, en plusieurs quarrés longs, ou en disserentes piéces triangulaires qui se correspondent régulièrement. Quelques traits de buis accompagnés pour l'ordinaire d'un cordon ou enroulement de gazon, y sorment un fleuron, ou une paleme, ou un rainsseau \* simple & dégagé, qui s'élance d'un bout du quarré à l'autre.

\* E péce de rameau.

qui s'élance d'un bout du quarré à l'autre. Si la place est fort grande, on peut faire régner le massif de gazon tout autour de Tome II Page 26 .



J.P. Le Bas Sculp .





DE LA NATURE, Entr. II. 27
a broderie, en le séparant par un sentier Le Parel'avec la plate - bande qui borde le quarré. TERRE.
Cette figure nette, facile à saisse en entier, relevée, si l'on veut, par un sond de sable d'une belle couleur, n'a besoin d'aucun accompagnement que de celui des sleurs de la plate-bande: & ce peu d'objèts suffit pour enrichir un très grand terrain. Vous trouverez ce que j'ai dit dans le parterre

Le Chev. Celui qu'on vient d'achever fous les fenêtres de votre cabinèt est d'une façon toute différente. Il est sans

que vous avez sous les yeux.

broderie.

Le Comte. Quelque noble & gracieuse Parierre en que foit la simplicité de cette première gazone méthode, bien des personnes de très-bon goût, ce me semble, & tout particulièrement la nation Angloise, s'en tiennent au parterre de gazon, souvent tout uni & sans aucune autre figure que celle du quarré long, avec un baffin au milieu. L'intérieur des quarrés n'est qu'une pelouse, c'est à dire, une herbe fort courte qu'on sépare de la plate-bande par un sentier couvert de sable ou de brique broyée. Pour garnir le cœur de la plate - bande qui entoure ce tapis de verdure, au lieu des fleurs qu'on a coûtume d'y planter, il vaut mieux se contenter d'y alligner un massif

LE PAR- de gazon séparé des deux bordures de buis TERRE. par un double sentier sablé.

Le Chev. Cette longue ligne de gazon dans toute la plate-bande peut être tenue fort propre : mais cela est bien nû.

Le Conne. Aussi ne s'en tient-on pas là. Le long de ce massifi, à des distances réglées, on élève un nombre de petites pyramides d'iss, entre lesquelles sur des dez de pierre, ou sur de petits quarrés de verdure, on posé des caisses ou de grands vases pour y placer, dans des mannequins ou paniers d'ozier, quelques gros bouquêts de juliennes, de giroltées, d'œillèts, de géranions, de jasmins d'Espagne, ou d'autres sleurs qu'on varie selon la faison.

Le Chev. Je suis pour le goût Anglois. Je trouve cet arrangement simple, & ce-

pendant magnifique.

Le Comte. Les beautés de ce carackère font toûjours les plus durables, parce qu'elles font plus que toute autre felon la méthode & dans le goût de la nature. Ce parterre a un autre avantage: comme il n'a befoin que d'être fréquerament fauché puis écrafé fous le roule, pour brifer le cœur de l'herbe, & pour la rendre fine, on s'en accommode mieux à la campagne où l'on n'a pas toûjours un jardinier qui ait beau-coup de loifir à donner à la culture des



Parterro 'a l'Ar avec un massif de Gazon dans



Bas.

DE LA NATURE, Entr. 11. fleurs. On s'en trouve bien à la ville, parce LEPARque ce parterre, quoique bien orné, vous TERRE. épargne le renouvellement perpétuel, & la mal - propreté presqu'inévitable des plate-bandes à fleurs.

Le Chev. Il me semble avoir encore va des parterres d'une troisième espéce où l'on a fait un fleuron ou une écaille avec le

gazon.

Le Comte. Pour contenter tous les goûts, Parteres me & sur-tout les personnes qui croyent qu'où langes ou paril n'y a point de broderie, il n'y a ni def- pattimens.

fein, ni beauté; on a inventé une troisième forte de parterre qui est un mélange des deux précédentes, qui réunit quelques traits de broderie avec une piéce de gazon figurée par manière de trefle, de fleuron, d'écaille, de cartouche, ou de tel autre ornement qu'on voudra imaginer. Le gazon même n'est pas toûjours la fourniture de cette piéce : on peut l'emplir de marguerites, de mignardifes, ou de staticées, qui plaisent dans la saison par l'émail de leurs fleurs, & le reste de l'année par leur verdure. Mais les broderies & les compartimens veulent être exécutés avec beaucoup de légèreté, & entretenus avec des soins toújours nouveaux.

Le Chev. Je m'en tiens au parterre de la seconde espéce.

20

LEPAR- Le Comte. C'est celui dont on se dégoûte

Parterre pa découpés.

Si vous avez un grand nombre de fleurs, & que vous foyez curieux d'en rendre l'émail plus vif en les rapprochant, votre parterre alors pourra se faire par découpés. Autour d'une statue, ou d'un baffin . ou de quelqu'autre centre commun, vous partagerez votre terrain en plusieurs quartiers de figure quarrée ou triangulaire. Vous distribuerez dans chaque portion un égal nombre de découpés, c'est-à dire, de petites enceintes de buis, les unes quarrées, les autres rondes ; celles-ci ovales, d'autres échancrées, & formant ensemble untout juste & bien compassé. On les tient soutes séparées par des sentiers égaux de part & d'autre : ce qui sert à rendre le deslein régulier, & en même tems à faciliter au fleuriste l'accès & la jouissance de ce qu'il possede.

Le Chev. Que pensez-vous, Monsieur, de tant de tours & de détours? Je doute

que cela foit de votre goût.

Le Comte. Au lieu de vous dire le mien qui ne fait la loi à personne, je vous avouerai que ceux qui passent pour l'avoir bon ne s'amusent plus à compasser toutes ces petites figures; & qu'un jardin partag é uniment en plusseurs quarrés longs, qu'on soûtient avec un

Prélangé .

Gravé par J.P.Lo Bas



DE LA NATURE, Entr. II. 31
bord de bois peint, est, selon eux, ce qu'on LE PARpeut voir de plus propre & de plus beau. TERRE.

Le Chev. Pourquoi, s'il vous plaît, tienton toûjours les piéces de terre où l'on mèt

les fleurs, plus élevées que l'allée?

Le Comte. Soit qu'on dispose les fleurs Glacis. le long des plate bandes qui enferment une broderie, foit qu'on les plante dans des compartimens, ou dans des découpés, soit enfin qu'on se contente de les placer sous ses fenêtres sur de longues plate-bandes isolées, & sans mettre en œuvre aucune espéce de parterre ; le terrain de ces piéces doit toûjours s'élever vers le milieu, & descendre en un double glacis, c'est-à-dire, s'abaisser de part & d'autre en pente. Cette disposition donne l'écoulement aux eaux qui pouriroient le pié des plantes par un trop long séjour fur un terrain uni, & elle dégage toutes les fleurs qui s'élevent ainsi à découvert les unes au-dessus des autres par manière d'amphithéâtre.

Le Chev. Monsieur le Prieur fait encore Le sh'âte autrement. Outre les sleurs de son par- des sleurs, terre il en a une multitude qu'il loge à part sur différens degrés où elles sont plus à découvert.

Le Comte. C'est la seconde saçon que les curieux, & sur-tout les fleuristes de

LE PAR- profession, mettent en œuvre pour voir plus commodément, & pour cultiver plus librement certaines fleurs favorites. C'est ce qu'on nomme le théâtre des fleurs. Il confiste en un assemblage de planches ou de degrés qui vont toûjours en s'élevant les uns derrière les autres, en sorte que l'œil & la main puissent se porter par-tout fans obstacle. On le réserve particulièrement pour les oreilles d'ours & pour les œillèts: & comme ces fleurs ont plus besoin que les autres d'être garanties à propos du grand foleil & de la pluie, le théâtre est toûjours accompagné d'un petit toît de planches ou de toile cirée. On ne cole pas le théâtre au mur : on fait en forte que l'air circule librement à l'entour : & de peur que les perce-oreilles, les limacons, & les autres vermines n'y puissent monter, on pose les piés des treteaux qui le soûtiennent, dans des vases de plomb qu'on tient toûjours pleins d'eau. Ces infectes mal-faifans s'en retourneront plûtôt que de se mettre à la nage pour aller butiner fur vos fleurs.

Pyramide de fleurs.

Le Chev. Il y a des curieux dans le voifinage qui ont encore une autre espèce de théatre qu'ils appellent la pyramide de fluer. Après que les plus belles ont paré quelque tems leur parterre, ils les coupent DE LA NATURE, Entr. II. 33
& les exposent dans des phioles sur les Le Pardegrés d'une pyramide qu'ils sont con lerre.

Rruire exprès au milieu de leur sale, & là avec le secouts de l'eau & de l'ombre, ils en prolongent de beaucoup la durée.

Le Conite. Cette invention peut rapprocher fous le même coup d'œil les différrentes beautés qui demeureroient éparlesdans le parterre. On jouit deux fois,

Enfin on employe les vales de terre Les vales cuite, de fonte, de plomb laminé, ou d'autre matière. & de toute grandeur, pour garnir de fleurs les parterres mêmes, les murs d'appui, les terrafles, les balcons. Ils fervent à étaler les fleurs d'une façon moble & avantageule, & ils en facilitent le gouvernement par la liberté qu'ils doment de les mettre au folcil ou à l'ombre, fuivant le befoin & la faison.

Le Chev. N'y auroit - il pas un autreavantage dans l'usage de ces pots qu'on a transporte où l'on souhaite ?:

Le Comte. Quel est-il?

Le Chev. C'est de pouvoir rapprocher les steurs comme on veut, pour varier les couleurs de celles qui proviendront de leur graine, & peut-être de conserver les plus belles sans mélange ni changement d'une année à l'autre, en les tenant à l'écart-

Le Comment concevez - vous

LE PAR-qu'une fleur se sente ou non du voisinager TERRE. d'une autre?

Le Chev. Hier il passa ici un Anglois qui ayant entendu parler de vos steurs demanda à les voir. Nous primes plaissr " New imfre M. le Prieur & moi, à l'entretenir. Il nous.

voment. Co. dit qu'il étoit persuadé que les poussières bis selbus of- qui tombent de dessus les étamines étoient ne selbus lois par le mouve-ditt, sum. 1. Souvent portées plus loin par le mouvement de l'air , & qu'agissant sur le pissile d'une autre steur de même espéce, mais, de différente couleur, elles y donnoient la sécondité à quelques graines, & cau-

fleur qui provenoit de cette graine.

Le Conne. On pourroit, semble -t-il, justifier ce que vous dites par les variétés. étonnantes qu'on remarque tous les ans dans les fleurs provenues de la femence de celles qu'on avoit mises ensemble, ou qu'on a élevées sur une même planche. \*-

soient une nouveauté dans le coloris de la

Le Chev. Notre Ang'ois nous dit quelquechofe de plus, & qui pourroit être d'ulage, fi l'épreuve en étoir certaine. Il allûre qu'ayant coupé les étamines de plufieurs fleurs, sans attendre leur première onverture, il avoit mis ces fleurs à l'écart loin des autres, & qu'il n'en avoit point recueilli

<sup>\*</sup> Une planche, en terme de jardinage, est un morceau. de tetre cu tive entre deux fentiers.

DE LA N'ATURE, Entr. 11. 35 de graine; qu'ayant coupé les étamines de LEPARquelques autres, & les ayant laissées dans la TERRE. planche commune avec leurs compagnes, il leur avoit trouvé à toutes la fécondité ordinaire, provenue apparemment des poufsières des fleurs voilines ; qu'enfin après avoir coupé les étamines d'une fleur à la première ouverture, il en avoit poudré le cœur ou le pistile avec les poussières d'une autre fleur de même espéce bien épanouie,. & qu'il étoit parvenu à causer un changement remarquable dans les fleurs de la graine qu'il en avoit recueillie. Mais ce qui nous surprit beaucoup est ce qu'il ajoûta,. favoir que la même épreuve faite sur des. fleurs de deux natures totalement différestes, lui avoit procuré des graines dont: les fleurs étoient mélangées de ces deux : diverses natures; mais que ces nouvelles: fleurs, dont il n'avoit jamais vû les pareilles, n'avoient point donné de graines : pour l'année suivante, & ne s'étoient point perpétuées.

Le Conne. Si ce fait étoit véritable, if auroit quelque rapport à la naislance & à la férilité des mulèts qu'on peut regarder comme des monstres, parce qu'ils proviennent d'animaux qui différent non-feulement en espéce, mais en nature. Il my a au reste que les expériences réité-

B.vj⊧,

LEPAR- rées qui pourront nous apprendre que lles TERRE. conséquences & quelles pratiques on pourroit tirer d'une plus exacte connoissance de la structure des sleurs, & du transport des poussières.

> Le Chiv. Fai dessein de faire toutes ces épreuves avec toute la précaution possible.

Le Comte. Coupez, coupez bien des étamines : faites bien des tentatives : elles ne sont point dangereuses en ce genre. Ni votre argent, ni votre tems n'y courront jamais de risque. Quoique j'aye quelque usage de la conduite des jardins, je serai charmé d'apprendre que que chose de vous : & comme je suis fort éloigné de me livrer avec crédulité à la première idée flatteuse qu'on me présenteroit ; je crois aussi qu'il y auroit une présomption blâmable à s'en tenir tellement à ses premières connoissances, qu'on ne voulût jamais entendre parler de recherches ni de découvertes nouvelles. Nous en sommes encore à la naissance des arts.

Le Cheu. Mon observateur Anglois a piqué ma curiosité : mais la manière commune d'élever les sleurs est à présent cequi m'intéresse le plus.

Le Conte. Deux fortes de soins sont nécessaires aux sleurs : les uns sont généraux ou communs à toutes : les autres sont pax-

DE LA NATURE, Entr. IT. viculiers à chaque espéce. Les premiers, LEPAR? auxquels nous nous bornerons aujour- TERRE, d'hui, sont la préparation des terres, la multiplication des fleurs par la graine, & en dernier lieu: l'entretien de la plante.

D'abord on prend soin d'amasser, de Préparation des cettes, bonne heure, de la terre franche & vigoureuse, de la terre legère & sabloneuse, & du terreau qui est un fumier de couche entièrement pourri & use, à quoi l'on peut utilement ajoûter une provision de cendres. On passe ces terres par la claie, ou même par un crible de fer, en les mélangeant par égales portions, ou en faifant dominer la terre graffe dans un tas, & la maigre, ou bien le terreau dans les autres. Ces terres doivent être repolées au moins l'espace d'un hyver pour se pénétrer intimement, & se bien lier ensemble avant que d'être miles en œuvre. Il y a beaucoup de fleuristes qui leur donnent deux ans de repos, & même plus. Vous favez que les fleurs viennent toutes ou de plantes qui ont des racines, ou de plantes bulbeules, c'est - à - dire, qui sortent d'un oignon. On employe ordinairement la terre grasse pour les racines & la terre légère pour les oignons.

Mais il ne suffit pas d'avoir fait une pre- Renouvelle mière fois ce mélange. Comme les plantes mens-

Le Para attirent continuellement les sucs de la ter-TERRE. re, elles l'épuiseroient promptement si onne prenoit soin de la renouveller. Il faut donc entretenir ces provisions de terres prudemment mélangées, & en rapporter de tems en tems auprès des plantes, soit en ménageant la motre & s'abstenant de la découvrir trop, quand c'est une racine; soit en levant entièrement la plante horsde terre, au moins une sois en trois ans quand c'est un oignon.

Nécet femes, Le fecond soin commun à toutes, ou à presque toutes les sleurs, est de les multiplier de graine. Quoiqu'il y ait d'autres voies de les multiplier, la graine est le moyen sûr d'avoir l'abondance, la variété, & des nouveaurés.

Lorsque le jardinage commença à briler sous le dernier régne, qui en touteschoses a réveillé-& ranimé le bon goût, 
on tiroit de Flandres & de Hollande lesfleurs les plus rares. Il y avoit dans le PaisBas pluseurs curieux qui découvroient fréquemment de nouvelles espéces en tout
genre de fleurs, par l'usage qu'ils avoient
de semer. Ils étaient même les feuls qui
eussent et usage; soit qu'on ne s'en avisât
point parmi nous; soit que notre impatience naturelle s'accommodât peu des
épreuves lentes, & des succès trop long-

DE LA NATURE, Entr. II. 39
tems attendus. Enfin on fe lassa d'acheter Le Pareà grands frais de l'étranger le beau & le terre, nouveau qu'on pouvoit trouver chez soi. Les seuriles de Paris & de quelques provinces, sur-tout de Normandie, & en particulier de Caën, se mirent à seme comme faisoient les Flamands, & même en plus grande quantité: ce qui, avec la douceur de notre climat, nous produstit des riches égales ou supérieures à tout ce qui nous venoit des Païs-Bas. Nous n'avons plus besoin des étrangers, & ils viennent que que soit de la cour.

Les graines des fleurs veulent être cueil- Les graines. lies & conservées au sec. Lorsque les tiges qui les portent commencent à jaunir, ou qu'on peut juger que les graines sont mûres, on coupe le haut des tiges, & on laisse les graines dans les capsules ou poches naturelles qui les renserment. On les expose quelque tems au grand soleil. L'écorce des graines en devient plus dure, &

conferve mieux ce qu'elle contient.

On feme ou au commencement du prinTemis de Retems pour mettre les jeunes plantes en état met.
de se soûtenir pendant la sêchereste de
l'été: ou bien on les seme en Août & en
Septembre pour leur donner le tems de se
fortisser contre la gelée. Mais comme
chaque graine a une sasson qui lui cit.

Le PAR- propre., & où elle réuffit mieux, lorfque vous ferez dans l'incertitude du tems qu'il faut prendre, ou quand il vous viendra des graines étrangères, & dont vous ignorerez le gouvernement, faites-en trois portions dont vous semerez la première au printems, la seconde en été, & la troissème en automne. On s'assûre par ce moyen de la jouissance de ce qu'on a acquis.

On peut semer ou sur couche, lorsque le fumier a perdu sa grande chaleur; ou en pleine terre, dans des rayons espacés de quatre ou cinq doigts ; ou dans des caisses plattes & portatives, dont le fond ait été percé de plusieurs trous de tarière, & couvert d'un pouce ou deux de charbon de terre ou d'autres matières poreuses.

Le Chev. Cette précaution sert apparemment à faciliter l'écoulement de l'eau?

Le Comte. Elle réfroidiroit tout en y fejournant trop...

Le Chev. Pour quelles graines réservet-on ces caisses portatives?

Le Comte. Pour celles dont l'éducation est délicate, ou qui nous intéressent le plus. Ces petites caisses sont un berceau commode pour l'enfance : on la mèt par ce moyen au soleil ou à l'ombre, à la rosée ou à couvert, selon qu'on le juge nécessaire...

La terre de ces cailles ne fauroit être

DE LA NATURE, Entr. II. 41 op meuble & trop facile à percer. Les LEPART eurs mêmes avec leurs racines la deman TERRE, ent légère : à plus forte raison les filèts décats qui fortent des graines redoutent-ils : rencontrer des malkes trop serrées qui

On seme les graines presque à steur de de rite qu'on y laisse tomber au travers d'un ible. Un peu de paille étendue parssis, empêche l'eau des arrosemens, emporter les graines, & les préserve stil du hâle qui pourreit, ou les brûler les mêmes, ou dissiper tous les sucs dont les vivent.

s meurtriroient par leur réfiltance.

Le Chev. Mais quel usage peut-on faire e tant de fleurs venues de graines ? le ombre en devient embarrassant.

De Contre. C'est le nombre même qui la l'actein de patre. C'est le nombre même qui la plante. Le contre de la choisir que la plante. Le contre de la choisir que la plante. Le ces estimables & vigoureuses, on s'aplique à les servir chacune selon son temérament, ou selon l'exigence des saisns. A proportion de leur délicatesse, on se couvre plus ou moins le long de l'hyer, soit de paillasson soûtenus sur des surches de bois, ou sur des cerceaux; out de sumple paille ou de sumier sec es rafraschistiemens sopt réglés sur le de-

1177.000

Le Par- gré de la sécheresse. Dans les arrosemens non fait moins usage de l'arrosoir à bec dont l'eau déchausse la plante par un cours trop violent, que de celui d'où l'eau s'échappe par une pomme criblée. Cette eau rompue en cent silèts, devient une pluie douce qui humecte à la fois la plante & la place entière. En rendant à toutes les jeunes plantes de sécquentes visites, on les délivre tantôt d'un limaçon ou autre vermine qui les ronge; tantôt d'une seuille pourrie, ou malade, qui pourroit porter la cangrène jusqu'au cœur.

Quand il faut les emporter, on couvre l'ouverture du fond des pots de façon que l'eau s'en puisse écouler, mais que les vers n'y puissent pas entrer. Aux approches des fortes pluies, des gréles, & des orages, on peut utilement mettre les pots sur le côté, & en opposer le fond au vent.

Le Chev. On peut épargner par-là biendes coups à la jeune plante. Mais je vois communément enfoncer ces pots dans terre: autant vaudroit ne pas transplanter dans des pots.

Le Conte. On les enfonce quelquefois dans une couche pour les échauffer; quelquefois en pleine terre, afin qu'ils profitent d'un certain esprit qui s'élève de terre, & qui est très-propre pour la végétation. DE LA NATURE, Entr. II. 43
n les transporte ensuite à fombre: on LEPARgouverne par ce moyen comme on TERRE.
tut, & on accorde aisment à la plante
out ce qu'on voit qu'elle demande.

Quant aux soins particuliers qu'il faut onner aux plus belles sleurs, vous trouerez aisement à vous en instruire ici, nême en mon absence. Madame aime les leurs avec passion i îl ne saut pas lui ôter le plaisir de vous en entretenir.



# LE GOUVERNEMENT DES FLEUR S

# TROISIÈME ENTRETIEN.

LA COMTESSE.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

La Comi. M Onsieur le Chevalier a fair choix du printems & de notre campagne pour étudier la nature. Il faut douc que chacun ici lui fasse part de sa fcience. La mienne, par exemple, ch le soin des fleurs. Je veux qu'on en trouve d'un bout de l'année à l'autre dans les parterres, dans les appartemens, & dans tous mes desserts. Depuis que j'ai pris ce soin, ma maison est une fois plus riante. Savezvous bien que l'humeur noire & les idées sombres, ne peuvent pas tenir devant les fleurs. Il ne faut que la vûe, ou l'odeur d'une jonquille pour chasser la mélancolie,

& allûrément on ne s'avisa jamais d'aller bouder auprès du jasmin & des roses. La-

DE LA NATURE, Entr. 111. 45 tristesse n'entre point ici : j'ai mis des fleurs LA'CoL par-tout, & je prends plaisir à cultiver TURE DES moi-même les plus belles. Voilà ma philo-FLEURS

sophie. Elle est peut-être un peu rustique : mais elle m'amuse, & vous voyez qu'elle n'est pas inutile. Je vous en livrerai trois Ou quatre articles, si vous voulez; comme l'oreille d'ours, l'anémone, la renoncule, & l'œillèt. M. le Prieur y joindra le gouvernement des tulippes. Vous en contenterez-veus?

Le Chev. Si je m'en contenterai! Voilà la plus agréable philosophie du monde. On me se plaindra pas que celle-là soit hérissée.

Le Prieur. La philosophie la plus hérissée ne me déplairoit pas, si elle produisoit todicers quelque chose d'aussi estimable

qu'une tulippe.

La Comt. Commençons par les oreilles d'ours. Il en reste encore ici quelques piés, d'ours, dont la vue peut nous aider à nous faire erstendre : voyons-les. Cette fleur a plufieurs qualités out l'ont mise en honneur. On estime la force de ses couleurs, la douceur de son parsum, la variété de ses espéces, & la derree de ses bouquets. Quoique les plus belles disparoissent avant la fin de printems, en voilà quelques unes qui tiennent encore bon : il y en a même qui dureront jusqu'en été. M. le Prieur

LA Cut-nous racontoit il y a quelques jours, l'hiture des floire de cette fleur. J'ai oublié le païs d'où Fleurs, elle vient.

Histoire de l'oreille d'ours, Le Pr. L'orcille d'ours vient naturellement dans les Alpes. Bien des gens la croyent Françoile, & afflirent en avoir trouvé plufieurs piés dans nos pratries. Des marchands Flamands touchés, dit-on, du uffre & de l'odeur de ces bouquèts naturels, qu'ils rencontroient fur leur route, en déplantèrent quelques piés qu'ils emportèrent à Lille en Flandres. Ils en femèrent la graine, & prirent foin de tout ce qu'il en provint de beau. Il n'est pas croyable combien cette fleur fauvage & abandonnée se diversifia & se persectionna par la culture.

La Com. Elle revint de Lille dans sa patrie, avec tout le mérite de la nouveauté. Mais si nous l'avons bien reçüe, ce n'este pas seulement comme étrangère : c'est dans la vérité, parce qu'elle est parfaitement helle.

d'une belle oreille d'ours,

La Chev. Qu'y fouhaite-t-on, je vous prie, pour faire une espéce parsaite?

Le Comt. Ce qu'on y fouhaite de plus ; c'est d'abord que la tige en soit sorte & epaisse; ensuite que le nombre des cloches qui s'élévent sur cette tige soit grand, & forme un bouquêt qui se présente de

Tome II. Page 46.



15 (14.0)



DE LA NATURE, Entr. 111. 47
bonne grace, sans pancher trop vers la L'OREILLE
terre. D'ours.

Le Pr. C'est ce qui arrive, comme vous le pouvez voir sur ce pié-ci, quand les pédicules, c'est-à-dire, les petites queues qui soûtiennent les cloches sont trop lon-

gues ou trop maigres.

La Comi. On veut ensuite que les fleurs foient larges, bien étoffées, & d'une forme régulière; que les feuilles de la fleur ne foient point frisces, mais unies, & que les couleurs en soient fort brillantes; que les paillettes, c'est-à-dire, les sommèts des étamines ne soient pas retirées au fond du vase, mais qu'elles paroissent à l'entrée, rangées comme un petit soleil. C'est un grand défaut que le piquot ou pistile y paroisse,& que les paillettes soient cachées. On veut enfin que l'œil qui tapisse le fond de chaque godet soit exactement rond, à moins qu'il ne forme une toile parfaite, ce qui n'est point désagréable. Le point essentiel est, que cet œil foit large, & le plus blanc, ou du moins le plus clair qu'il est possible.

Le Chev. Ne sont-ce pas là des modes qui passent ? Peut - être voudra-t-on dans quelque tems, que le piquot se montre plûtôt que les paissettes : peut-être trouvera-t-on la fleur plus belle, à proportion que l'œis sera petit, & entamera peu la couleur.

LA Cul- La Comt. Il y a peu d'apparence. On TURE DES veut que les paillettes fortent, parce qu'au-FLEURS, trement elles laissent dans la fleur un vuide qui la défigure : on demande que l'œil foit large & clair pour donner plus de rehef à la couleur principale.

Le Chev. Préfère-t-on les panachées aux couleurs unies?

La Comt. On les estimoit beaucoup plus autrefois: mais on a appris par expérience, que les panachées se soûtiennent moins. Le panache en absorbe assez souvent toute la couleur en s'étendant d'année en année. On fait plus de cas des couleurs pures & fans mélange, quand elles font vives & animées. Celles qui imitent l'éclat du satin & du velours, tiennent le rang le plus distingué. Les bizarres y jettent une agréable variété. Vous en voyez-là quelques-unes dont les gobelèts sont élevés l'un sur l'autre à double & à triple étage : mais c'est un dérangement dans la fleur, plûtôt qu'une beauté. Le Chev. L'oreille d'ours demande-t-elle

une terre & une culture particulière?

Le Pr. C'est une plante gourmande : elle demande une terre forte, mélée de terreau de vache pour l'entretenir douce & onctueuse, & de sible ou de terreau de cheval, pour l'entretenir meuble & légère. Elle aime la fraîcheur, & ne peut s'accommoder

DE LA NATURE, Entr. 111. s'accommoder long tems du foleil, fur- L'OREILLE tout à midi, si ce n'est en hyver. D'OURS.

Outre la graine, on la multiplie d'œilletons, c'est à dire, qu'on sépare & qu'on transplante ces petits rejettons qui naissent du pié à côté de la tige principale. Sa racine, qui est une espéce de navèt, se tranche impunément, quand on ne peut détacher autrement la portion de filèts ou de racines nécessaires à chaque œilleton. Dans cette opération, on ménage avec foin les boutons de la principale tige, qui sont l'espérance des années suivantes. Et lorsqu'on replante cette tige & les œilletons, on tient toûjours hors de terre le collèt qui fait la ionction du navet avec la tige.

La Comt. Passons aux anémones. Quoi- L'Anémont, que leur tems s'avance, nous en avons encore beaucoup de belles. Cette fleur se contente d'une terre légère & sabloneuse, nourrie de quelque terreau. Nos gens n'y apportent, ce me semble, aucune autre préparation : & pourvû qu'ils lui épargnent le grand froid & le grand soleil, je vois qu'elle leur réuffit presque toûjours.

Le Chev. Voilà une charmante fleur: mais je voudrois savoir pourquoi elle me charme.

La Comt. La beauté de l'anémone résulte Qualités de la juste simétrie de toutes les parties qui anémone.

Tome 11.

LA CUL·la composent. Sa fanne doit être basse; TURE DES bien garnie & fort frisée, ou finement dé-FLEURS. coupée; sa rige forte pour soûtenir la fleur sans plier sous le fardeau; sa tête bien ronde & bien pomée ; ses couleurs vives & I e vetd.

La tige. La tête. Les couleurs. Le manteau.

bien lustrées. En général les couleurs ternes sont à rejetter. Les grandes feuilles qui enveloppent le dehors de la fleur, & qu'on appelle le manteau, ne doivent être ni pointues, ni étroites; mais larges & bien

arrondies. La pluche de l'anémone est cet amas de béc illons, ou de moindres feuilles qui couvrent tout l'intérieur de la fleur. Il faut que cette touffe de béquillons forme le dôme en s'arrondiffant & en se courbant un peu vers le cœur. Plus ces béquillons font larges, plus l'anémone a de grace. Quand ils sont étroits & pointus, on la

Le cordon, jette : c'est un chardon. Le petit cordon qui est au cœur doit être d'une couleur différente de colle de la pluche. Il ne doit se montrer que peu ou même point du tout, ne point faire le bourlet, & fur-tout ne pas monter plus haut que les béquillons. Dès que ce bourlet s'enfle, & qu'il commence en se dégageant à montrer le grain ou les fommets dont il fe couvre, c'en est fait de l'anémone : elle commence alors, & continuera d'année en année à fe vuider de plus en plus de ses béquillons, dont le nombre & l'épaisseur saisoient sa L'Anéprincipale beauté.

Ce n'est pas assez de connoître les belles anémones, il faut s'avoir en former une belle planche. Deux chosés y contribuent: l'une est de bien mélanger les couleurs, en plaçant après les incarnates, les couleurs de feu; après celles - ci les blanches; après les blanches, les violettes, les bizarres, les brunes, les panachées, les pictées, les punacées. L'autre soin est de couper avec des ciseaux, toutes les tiges foibles qu'on

apperçoit sur chaque pié : ce qui procure

aux autres une nourriture abondante, & mèt de l'embonpoint par-tout.

Le Pr. Tous les ans, quand la fanne commence à fe fécher, on léve de terre les pattes d'anémones: c'est le nom qu'on donne à la racine de cette fleur. On replante ces pattes en autonne ou en Février. Mais de crainte que quelque accident n'échaude & ne fasse périr ce qui a été planté avant l'hyver, on prend la précaution de conserver tosjours au sec un bon nombre de ces pattes, qui ne poussent pas au grenier comme les oignons, & sont encore bonnes après deux & trois années de repos. Elles peuvent remplacer au printems celles qui viendront à manquer.

294

LA CUL- Le Chev. Voilà une précaution que je TURE DES n'oublierai pas. Mais vous parlez des ané-FLEURS, mones comme si elles ne venoient qu'au printems: j'en ai cependant vû en autonne.

La Comt. On ménage, si l'on veut, une agréable succeffion d'anémones pour toute l'année. Il suffit d'en planter dans les différens mois du printems pour en avoir toujours de nouvelles depuis la S. Jean jusqu'à la fin de l'été. Ce qu'on plante en Juillèt & en Août, continuera à embellir la fin de l'autonne, & le cœur même de l'hyver. C'est un plaisse trop facile à acquérir, pour se le resuser.

Histoire de Le Chev. Sait - on d'où nous vient l'ané-

P. Anémone.

Fujchus bift, mone?

Plant.

Il paradifo
de Fieri.

parmi 1

Le Pr. Elle est connue de tout tems parmi nous. Tous nos vieux traités d'hi-

itoire naturelle en parlent.

La Cont. Les belles espéces d'anémones ne sont pas si anciennes. J'ai oui directe que c'étoit M. Bachelier fameux fleuriste de Paris, qui nous les avoit apportées des Indes Orientales, il y a environ quatrevingts ans. Il y a des gens qui sont charmés, quand ils possédent quelque chose de beau, d'en faire part, & d'en communiquer l'espéce à tout le plus de personnes qu'il leur est possible. C'est le goût le plus

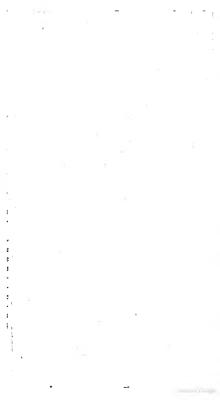



Peint dapres Nature par Madelaine Ba L'Anomono

DE LA NATURE, Entr. H1. 53 noble, & ce fera fans doute celui de M. le L'AN E-Chevalier. Il y en a d'autres qui possédent MONE, un fruit & une steur, avec avarice, comme

on posséde l'argent qu'on ne peut donner aux autres sans le perdre soi même. M. Bachelier étoit peut-être de ce caractère. Au reste il fut dix ans sans communiquer à personne, ni la moin le patte d'anémone double, ni la graine des simples. Un confeiller au parlement, chagrin de voir dans les mains d'un seul homme, un bien qui étoit de nature à être mis en commun, alla lui rendre visite. En passant auprès de ses anémones en graines, il laissa adroitement tomber sa robe sur la bourre, c'està dire, sur la graine de quelques-unes, qui s'y attacha. Son laquais, qui avoit le mot, releva promptement la robe, & replia par dedans, sans qu'on s'en apperçût, l'endroit où la graine s'étoit arrêtée. Le conseiller, l'année suivante, recela son larcin dans les mains de tous ses amis, & par eux en fit part à l'Europe entière.

Le Chev. C'est un peu dommage pour La Tulispe. les anémones, qu'il y ait ici des tulippes.

La Comt. L'anémone a la forme plus délicate : mais la tulippe l'efface par l'éclat de fes couleurs. A cet égard elle est la reine des fleurs. M. le Prieur la cultive & la connoît mieux que moi.

Ciij

LA Cut- Le Chev. En voici plusieurs qui font TURE DES bande à part : les a-t-on séparées des au-FLEURS, tres, parce qu'elles font moins belles?

Le Pr. C'est la pépinière. Ce sont celles

qu'on nomme les couleurs.

Le Chev. Je n'entends point ce terme : faites-moi la grace de me l'expliquer.

Le Pr. Voici ce que c'est. La tulippe se multiplie par ses graines & par ses cayeux. Tulippes ve- La graine donne un petit oignon qui se nues de grai- replante au bout de deux ans, & qui ne fleurit qu'au bout de cinq ou fix. Ce qui en provient paroît groffier & méprifable. Ce n'est qu'une grande fleur grise, violette, ou de quelqu'autre couleur terne & lugubre, montée sur une tige énorme. Mais ces couleurs se façonneront merveilleuse-

ment par la suite, & produiront une magnifique variété. Les tulippes venues de graines, font ce qu'on appelle couleurs, jusqu'à ce qu'elles soient nettement marquées de quelque trait de panache ou de couleur nouvelle. Celles qui viennent de Flandres se nomment baquettes, à cause de la force & de la hauteur de leur tige.

Quand après avoir été levées & replantées plusieurs années de suite, les tulippes de graine commencent à mêler leur couleur, ou, comme on dit, à se panacher: on les nomme alors conquêtes, ou plus

DE LA NATURE, Entr. 111. 55 communément hazards, parce que c'est LATuun bien sur lequel on ne comptoit pas. Le LIPPE. nombre des années, la maigreur de la terre, Hazards, & les transplantations réitérées, contribuent peu-à-peu à altérer ou à tacher parci par-là la couleur dominante ; en sorte que le panache peut être regardé, non à la vérité, comme une maladie, mais comme une sorte d'affoiblissement dans la plante, & comme l'effet d'une séve plus fine ou plus modérée. C'est quelque chose d'assez femblable au gris & au blanc qui altèrent la couleur naturelle de nos cheveux aux approches de la vicilleile. Il y a des têtes fur lesquelles ce changement ne messied point. Souvent même il apporte avec lui des graces singulières.

Le second moyen de multiplier les belles Cayeun tulippes, sont les cayeux; c'est-à-dire, ces petits oignons qui naissent au pié des gros; & qu'on en détache tous les ans. Les plantes qui ont un oignon pour racine, ont coûtume de se perpétuer par ces espéces de rejettons, qui sont comme les cadèts ou comme les collatéraux de l'oignon principal. Tandis que celui-ci s'épuise & se desféche pour nourrir la fleur, le plus fort ou le plus avancé des cayeux devient le principal oignon. Quand on le léve, on en détache les autres, qui étant replantés quel-

LA Cul- que tems après, donneront des fleurs la TURE DES seconde ou la troisième année.

La Comt. Vous m'aidez, ce me semble, à entrevoir l'explication d'une chose qui m'a souvent embarrassée. Quand un oi-

gnon de tulippe pousse, on voit la tige fortir du cœur de l'oignon. Mais quand on le déplante, la tige séchée se trouve couchée sur le dehors de l'oignon. Je vois ce que c'est. L'oignon qu'on léve de terre en été n'est pas celui qu'on y avoit planté en autonne.

Le Pr. Celui qu'on avoit planté en autonne est usé. La tige qui en occupoit le cœur doit donc se trouver à côté de celui qui a succédé au précédent, en devenant oignon, de simple cayeu qu'il étoit. M. de la Quintynie avoue dans ses instructions, que ce déplacement de la tige de la tulippe, étoit pour lui un mystère incompréhenfible. Ainsi, Madame, quoique la chole foit tout à fait simple, d'autres avant vous y ont été arrêtés.

Le Chev. Des deux multiplications des tulippes, ou par les graines, ou par les cayeux, quelle est, s'il vous plaît, celle qui vous paroît la meilleure ?

Le Pr. Les tulippes de graine sont plus de reflource pour vous donner des nouveautés. Mais la multiplication par les

DE LA NATURE, Entr. III. 57 cayeux a deux avantages considérables ; LATu-Pun, de ne pas attendre long-tems; l'autre, LIPPE. d'en tirer à coup sûr des tulippes de la même espèce, que celles d'où ils sont provenus. Vous pouvez savoir par avance ce que vous aurez : & en vous faisant une méthode juste d'étiqueter les cayeux, puis de les ranger dans une planche comme vots en avez rangé les noms dans votre regître, vous pouvez les entremêler avec goût, & en disposer l'ordonnance, comme

fi vous en aviez déja vû les fleurs. Le Chev. Quel est l'usage de cette petite tente portative, que je vois souvent dans

les jardins des curieux?

La Comt. On la pose sur la planche où couvernum font les belles tulippes : on en hausse & on en baisse la toile, selon le besoin des fleurs, pour les mettre à couvert des néges fondues qui les tachent ; des grandes pluies qui les abbattent; & du grand soleil qui abrége leur vie. Pareille précaution feroit ... Souvent utile à d'autres fleurs, sur tout à la jacinte double, & à la renoncule.

Le Chev. Apprenez - moi , je vous prie , ce qui fait une belle tulippe ?

Le Pr. Le verd d'une sulippe étoit au- Qualifi. trefois l'objèt de bien des régles. Aujour-d'une lelle d'hui ce verd est toûjours bien quand la unlippe est belle.

LACUL- La Comt. C'est le plus court.

FUREDES Le Pr. La tige est une espèce de colonne FLEURS, qui rôutient un vase, avec lequel elle doit avoir de la proportion. Trop haute ou trop basse, trop grosse ou trop maigre, elle déplairoit également : à moins qu'on ne veuille dire que la maigreur en est le plus grand défaut.

Un grand vase plast toûjours plus qu'un médiocre. La fleur ne mérite aucune estime quand elle est extrémement petite. Elle est encore plus méprisable, quand elle est poin-

Est Feulliet tue ou camule. Les feuilles ne doivent nife renverier en dehors, ni faire le globe
en rentrant, mais s'ouvrir avec grace, &
régulièrement. Bien loin d'être échancrées
ou féparées vers le bas, on veut qu'elles
foient larges, fur tout celles du dedans;
toûjours au nombre de fix, ni plus ni moins;
toutes bien épaiffes, & de bonne étoffe,

pour durer plus long-tems.
Les paillettes ou les form

Les paillettes ou les fommets des étamines font mieux de couleur brune qu'autrement: parce que le brun donne de laforce aux couleurs claires de la fleur. Il importe peu de quelle couleur est le pistileque bien des fleuristes nomment plus communément le pivot.

La Com. Venons présentement à ce quisait le vrai mérite d'une tulippe. Je vous

DE LA NATURE, Entr. III. 19 avoue que tout ce que j'ai entendu dire la- LATUdessus à bien des connoisseurs, m'a parti si LIPPE. confus que je n'y ai rien compris. Il semble que la connoissance de la beauté d'une tulippe soit une chose élevée au-dessus de la portée des esprits vulgaires. S'il suffit d'un peu de sens commun pour y parvenir, à la bonne heure : apprenons ce que c'est

qu'une belle tulippe. Mais si c'est une science, si c'est une étude, j'y renonce.

Le Pr. Cette connoillance se réduit à des choses fort simples. Une tulippe venue de graine, a une couleur toute unie, sale, & pour l'ordinaire assez bizarre. Il y en a de grises, de violettes, de rouges, de couleur canelle, pourpre, musc, gris de lin-Plus ces couleurs s'éloignent du rouge, plus elles sont estimées parmi nous. Il y a cependant des rouges de toute nuance, qui font avec le 1ems, de très-beaux effèts. Cette couleur unie, après quelques années, se mélange de certains traits jaunes Le Panache; ou blancs, plus ou moins larges, souvent accompagnés de filèts noirs. Voilà ce qu'onappelle le panache. Le panache blanc est. estimé à proportion qu'il approche du blanc de lait. Il réussit mieux & est plusgoûté dans les Pais-Bas que chez nous. Le panache jaune est estimé à proportion qu'il est vif & bien doré. Il se soutient

LA CUL-mieux que le blanc en France, & em

FLEURS. Dans un tableau, les couleurs ne sont Qualités du jamais mieux mélangées que quand le panache. passage de l'une à l'autre n'est point ap-

perçü. C'est le contraire de ce qu'on demande dans la tulippe. Bien loin que la couleur & le panache doivent être imbibés & sondus ensemble, il saut que le panache tranche nettement la couleur, & qu'illa perce des deux côtés de la seuille pour jetter un éclat plus vis. La Comt. J'entens tout cela.

La Comt. J entens tout ceia.

Le Pr. Le panache est beaucoup plus beau & mieux marqué quand il est accompagné de filèts noirs qui le détachent encore plus sensiblement de la couleur.

Là Comt: Voilà donc trois choses toutes différentes; la couleur principale de la feur, que vous appellez simplement la couleur; ensuite les traits jaunes ou blancs qui la traversent, & que vous nomnez le panache; ensin les filets noirs qui serventà faire mieux parostre le panache.

Le Pr. C'est toute la tulippe. Il peut y avoir une agréable diversité dans l'arrangement de ces piéces. Quelquesois les panaches sont interrompus vers la moitié de la feuille, & ils reparoillent avec leurs silèts noirs vers le bord. C'est-ce qu'il plait à

DELA NATURE, Entr. III. 61 nelques-uns d'appeller les beaux habits. LATUouvent le panache traverse la feuille en LIPPE. ntier par grandes piéces, avec des rayes oires, dont les uns séparent nettement · panache d'avec la couleur ; les autres aversent le panache même d'un bout à autre au lieu de le border.

La Comt. Voilà des tulippes où je trouve

out ce que vous dites.

Le Pr. Souvent ces hachûres ou ces raits, soit de jaune, soit de blanc, sont ar grandes piéces fort larges. Souvent lles sont étroites & ressemblent à une fine roderie. On voit des sulippes où la coueur domine & occupe beaucoup plus de lace que le panache. On en trouve d'aues où le panache absorbe presque toute couleur, dont il ne reste que quelques ranges vers les bords de la feuille.

Autrefois on faifoit cent observations ir le fond des feuilles. On donnoit ce om de fond à ces petites plaques grifes u violettes que vous voyez au bas des euilles, & qui ensemble forment une eséce d'étoile autour du pié du pistile. On Le sond ie faifoit aucun cas de la plus belle tulippe, lès que le panache entamoit tant soit peur e fond. Il falloit qu'il s'y éteignit tout l'un coup. L'expérience a détrompé les rais connoilleurs de toutes ces loix inuti-

LACUL-les, & qui n'ont point de fondement-TURE DES Chacun (e faifoit des principes à fa mode, FLEURS, & condamnoit conféquemment les fleurs & le goût des autres. Mais par quel droit les Flamands voudroient ils réformer notre goût? & quel droit avons-nous de blâ-

mer le leur?

La Comi. Ce n'est pas seulement d'une nation à l'autre que le goût change : c'est d'un' jardin à l'autre. Mais au lieu de toutes ces régles arbitraires, qui ne servent qu'à nous appauvrir, pourroit-on ramener toute la connoissance des belles tulippes à une méthode courte, simple, & facile à entendre?

Régle pour la connoillance des culippes.

Le Pr. Je n'ai ni méthode ni loi à prefcrite à perfonne. Mais voici ma façon de penser. Par-tour où le goût de la belle nature l'emportera sur le jargon des régles, je crois qu'on sera toûjours cas-d'une tulippe, dont la couleur & le panache sont bien lustrés, bien opposés entreux, & relevés de beaux traits noirs: de quelquefaçon que la nature se joue dans la distribution de ces piéces.

La Comt. Les tulippes ont toûjours étékaffaire de M. le Comte, plûtôt que la mienne. Il y faut trop de foin. Mais une fleur que j'aime à élever & à multiplier, ant qu'il m'est possible, c'est la renoncule.



me II. Page 63 .



DELA NATURE, Entr. III. 63 Le Chev. En voici différentes planches : LARE s on ne sait à laquelle s'arrêter, tant NONCULE s ont d'éclat & de variété.

La Comt. J'aime cette fleur par préféce; parce qu'elle dégénère moins que iémone. Peu s'en faut que la beauté de couleurs n'égale celles de la tulippe. e lui est supérieure par le nombre de ses éces.

Le Chev. Quelles sont, je vous prie, les que vous estimez le plus?

La Comt. La moindre de toutes, est la ige, parce qu'elle est fort commune. le ne laisse pas de produire un beau méige avec les autres doubles. Quelque Doubles acieuses que soient celles-ci, les sémiubles l'emportent de beaucoup aujourui, & tiennent par - tout le premier ng. Voici mes semi-doubles. Vous pou- Semi-doubles z remarquer qu'elles n'ont qu'une mé-

innent le milieu à cet égard entre les offes doubles, qui ont une multitudefeuilles fort serrées, & les simples qui en ont presque point. Le Chev. J'ai peine à comprendre pour-

ocre quantité de feuilles, & qu'elles-

10i ces doubles ne l'emportent point sur s autres. Peut-être n'estime-t-on les sémioubles que parce que c'est la mode.

La Comt. Cette préférence n'est pas une

64. LE SPECTACLE

LA CUL-goût passager & de pur caprice. Elle est TUREDES fondée sur une variété de couleur qui FLEURS, tient du prodige. Une même planche de femi - doubles réunira tout à la fois les blanches, les jaunes dorées, les jaunes pâles, les jaunes citrons, les rouges brunes, les couleurs de fleur de pêcher; celles qui sont à fond blanc avec des panaches rouges bien distingués ; celles qui sont à fond jaune marqueié de rouge ou de rayes noires; celles qui par dehors sont de couleur de rose & blanche en dedans. Vous en verrez d'autres de couleur de chamois. bordées de rouge ; d'autres de fond rouge cramoifi, bordées.... Mais la liste des semidoubles n'a point de fin. Il en éclât tous les ans de nouvelles. S'il est permis d'aimen le changement, c'est dans les fleurs; & si l'on veut se satisfaire en changeant ce qu'on aime, il faut aimer la renoncule.

Le Pr. Elle a de quoi contenter tous les goûts. La racine d'une belle renoncule perpétue & fait revivire tous les ans la même espéce de beauté: voilà de quoi plaire à ceux dont l'arnii. Est constante. La graine de la même fleur produit du nouveau d'une année à l'autre: voilà de quoi plaire à ceux qui aimen. le changement, & assistant de connois une sompagnie de fleuristes qui avoient compagnie q DE LA NATURE, Entr. III. 65 mencé à donner à chaque nouvelle espèce LA REde renoncule, le nom de quelque personne NONCULE.

de mérite, distinguée dans le monde. L'une se nommoit le roi Stanislas; l'autre la Czarine; celle-ci le Maréchal de Villars; celle-là le prince Eugene; cette autre le Maréchal de Berwic; une autre le Maréchal d'Asfeld. Asfez ordinairement une certaine conformité entre l'agrément propre à une espéce & le caractère d'une personne connue, les régloit dans le choix des noms. Par exemple, la renoncule qui avec l'éclat des roses par dehors montre en dedans une candeur toute unie, sans fard ni moucheture, ils l'appelloient la Rollin. Celle où les mouchetures sont si multipliées & si serrées l'une contre l'autre, qu'elles empêchent de voir le fond qui les soûtient; c'étoit la de la Motte. Celle qui avec une riche couleur embellit régulièrement d'un joli panache l'extrémité de chacune de ses feuilles ; c'étoit la Fontenelle. Mais nos fleuristes renoncèrent bientôt à cette pratique : parce qu'en comparant le nombre des grands hommes avec celui des nouvelles renoncules qui paroissent tous les jours, ils virent bien que la plûpart de cellesci couroient risque de demeurer sans nom.

La Com. Avec l'avantage d'une variété inépuisable, qui change tous les ans les LA CUL- décorations de votre parterre; les renon-TUREDES cules semi-doubles ont encore une qualité FLEURS, que les doubles n'ont point. Elles sont sécondes, & se reproduissent de graines, au lieu que les doubles sont stériles.

Le Chev. Cette stérilité est-elle particu-

lière aux renoncules doubles?

Le Pr. C'est presque dans toutes les fleurs, que les doubles ne produisent point de graines. On y voit à la vérité les ébauches d'un pissile, & de quelques étamines. Mais la multitude des feuilles qui les couvrent, pour l'ordinaire, les empêche en mârir & de fructifier. Et lorsque les doubles, faute de culture ou autrement, viennent à s'affoiblir & à donner moins de feuilles, le cœur de la fleur se dégage; & jouissant en liberté de l'impression de la chaleur & de l'air, il donne de la graine, comme font les autres piés.

Le Chev. Sait - on d'où cette fleur nous

est venue?

Histoire de la renoncule.

Le Pr. La renoncule passe généralement pour avoir été apportée de Tripoil és Syrie, il y a déja plusieurs siécles, & peutêtre dès le tems des croisades. On n'a cultivé que les doubles pendant un très-longtems. Il n'y a guères qu'une trentaine d'années qu'on nous apporta de Constantinople, où les belles renoncules sont com-





eillet .

Fire to the Contract of

DE LA NATURE, Entr. 111. 67 munes, de la graine ou des griffes de semidoubles. C'est le nom qu'on donne à la ra- NONCULE. cine de renoncule. M. de Valnet contrôleur de la maison du Roi, est le premier, ou un des premiers, qui ait formé une planche de ces belles semi-doubles. Mais ce que les curieux alloient admirer en 1705 & 1706 dans fon jardin du fauxbourg faint Germain, seroit à peine souffert aujourd'hui dans une planche médiocre & du second ordre, tant la graine des semi-doubles nous a fait faire de découvertes, & nous a mis en état de choisir.

Le Chev. La culture en demande-t-elle

bien des apprêts?

La Comt. Cette charmante fleur, pour Culture de la vous donner le plus bel émail qui ait en-renoncule, core paru dans une seule espéce, ne vous. demande que d'être plantée dans de la terre grasse, avec un peu de cendre ou du bois pourri, & d'être préservée de l'humi-

dité, & des grands froids.

Le Chev. Madame nous avoit promis de nous'entretenir de la culture de l'œillèt : mais elle ne nous avoit pas promis de nous en faire voir. En voici de fort beaux. C'est chose bien peu commune, ce me semble, au commencement de Mai.

La Comt. Il y a une façon de les gouerner qui en fait éclore tous les mois de

ES LE SPECTACLE

LA CUL- l'année, jusques dans la serre, même en TURE DES hyver.

FLEURS. Le Chev. C'est donc la plus parfaite de toutes les fleurs, puisqu'elle a les plus belles couleurs, la taille la plus légère, avec cela une odeur aromatique, & qu'on peut se la procurer en tout tems. Mais il y en a de bien des sortes. Quelles sont celles dont on sait le plus de cas?

Qualités d'un

Le Pr. Dans l'œillèt comme dans la tulippe, on veut que les panaches soient bien opposés à la couleur dominante, & nullement brouillés ou confondus avec elle. Mais on veut de plus, que les panaches s'étendent sans interruption, depuis la racine des feuilles jusqu'à leur extrémité. Les gros panaches, par quart ou par moitié de feuilles, sont plus beaux que les petites piéces. La belle largeur d'un œilièt est de trois pouces sur neuf ou dix de tour. Les plus gros en ont quatorze & quinze. On estime beaucoup la multitude des feuilles, parce qu'elle forme une figure plus délicate. Il est beaucoup plus beau quand il pomme en s'arronditlant avec grace en forme de houppe, que quand il est plat. Avec trop de mouchetures, il seroit brouillé : avec trop de dentelles , il feroit bérissé. Quand l'extrémité des feuilles, au lieu d'être proprement arrondie DE LA NATURE, Entr. III. 69
s'allorge en pointe, il est affreux. C'est le L'OEILpire de tous les défauts.

Quant à la manière d'élever & d'habiller l'œillèt, personne ne l'entend mieux que Madame.

La Comt. Les œillèts se peuvent élever de Matoure, graines, de marcottes, & d'œilletons. La graine sert à varier les espéces. La marcotte & s'evilleton perpétuent les plus belles.

On marcotte l'œillèt au mois de Juillèt, & non devant, pour n'endommager ni la

fleur , ni le pié.

Le Chev. C'est une opération qui m'est

entiérement inconnue.

La Comi. Tout consiste à coucher en terre un rejetton, dont on laisse paroître l'extrémité au dehors, après avoir ébarbé ou racourci le bout des feuilles, & avoir donné dans le nœud qu'on veut couder & enfoncer en terre, un coup de canif qui en pénétre l'épaisseur jusqu'à la moitié. On arrête cette branche en terre, en l'assujettifant avec un petit crochèt de bois. Quand la branche aura repris racine dans l'endroit où elle el pliée, ce qui ne tardera pas, on la coupera du côté de la mere-plante, pour la sévrer de la nourriture qu'elle en tire. Il est ems alors qu'elle s'entretienne.

Quand les pies sont si hauts, qu'on n'en

LA Cul-peut abaisser les rejettons jusqu'en terre;

TUREDES alors on fait passer la marcotte par un FLEURS. petit entonnoir de fer blanc, rempli de terreau fin, & qu'on appuie sur une fourchette de bois. Lorsque la branche a poussé quelques petites racines dans l'entonnoir. on la coupe au-dessous pour l'emporter.

Le Pr. On peut pousser les marcottes en mettant les pots dans une couche médiocrement chaude, & leur donner enfuite les deux grands mobiles de la végétation, le grand foleil, & l'arrosement

fréquent.

La Comt. Vous avez paru surpris de voir de grands œillèts de îi bonne-heure. La manière de les marcotter produit cet effet. Il y a un profit certain à marcotter en différens tems, depuis Juillèt jusqu'à la fin de Septembre. Il est vrai qu'il se trouve des espéces qui donnent naturellement plûtôt, & d'autres plûtard. On ne manque pas d'en avoir bon nombre, tant des unes que des autres. Mais la voie la plus fûre pour rendre la moisson de vos œillèts presqu'aussi longue que l'année, est d'avoir des marcottes des trois mois de l'été. Selon qu'elles seront faites, ou plûtôt ou plûtard. elles fleuriront; les unes dès le printems; les autres en été; & les troissèmes en autonne seulement. Celles dont on aura

DE LA NATURE, Entr. III. 71
retranché les premiers montans, donne-L'OEILront des fleurs dans le cœur de l'hyver. LET.

Une autre manière de multiplier les deillecons, cuilètes, & d'en avoir promptement de beaux, est de détacher les œilletons du pié des espéces dont on est content. Ces rejettons en contiennent souvent d'autres subalternes. On fortifie la mere en la déchargeant de cette nombreuse famille. Le principal œillèt ne partageant plus la séve avec tant de collatéraux, acquiert plus de vigueur & d'agrément. Les œilletons de leur côté se fortissent plus vîte, & donneront bientôt des sseurs de la même beauté.

Mais en séparant les rejettons de la tige principale, chacun avec un petit brin de racine, il est dangereux d'y faire des blefsures capables de tuer la mere & les enfans. Il y a à toute chose un art & une dextérité qui est le fruit de la pratique, & que la seule connoissance des régles ne donnera jamais.

Le Pr. Quelques curieux ont essayé de New impremultiplier l'œillèt par la gresse en sente, son, & assirent y avoir réussi. Nous pourrons l'un de ces jours expliquer à M. le Chevalier, ce que c'est que cette gresse.

La Comt. Si la pratique en étoit sûre & éprouvée pour l'œillèt, rien ne seroit plus

3. 4.5 LA CUL- commode. Sur un pié vigoureux d'œillèts
TURE DES fort communs, on pourroit fe donner
FLEURS, promptement des œillèts de la plus belle
espèce. On pourroit faire mieux: on
auroit sur le même pié, si l'on vouloit,
trois ou quatre sortes d'œillèts tout à la
fois. On formeroit ainst sur le même vase
un bouquèt naturel des plus grands &c
des plus agréablement variés. J'en ferai
l'essai: le risque n'est pas grand: mais je
crains fort que ce ne soit une belle idée,

Le Chev. L'œillet demande - t - il une composition de terre qui lui soit parti-

culière?

& rien de plus.

Le Pr. L'œillèt réuffit par merveille en Flandres, où la terre est limoneuse, grasse de humide. Il se déplaît au contraire en Provence & le long de nos côtes méridionales, où le climat est brûlant, & la terre extrémement légère. On peut juger par-là qu'il lui faut une terre de marais, une terre noire, & pleine de substance, avec un peu de terreau de vache & autant de cheval pour corriger l'un par l'autre, & empêcher que la terre ne soit trop siée.

La Comt. Aux approches de l'hyver on le fauve dans la ferre, où il ne demeure qu'à regrèt. On peut l'aërer & l'arrofer quand

DE LA NATURE, Entr. III. 73 quand le tems est doux; & dès le retour L'OEIL des premiers beaux jours, on lui rendra LET. l'air qu'on voit qu'il redemande, en lui en épargnant avec soin toutes les injures.

Quand l'œillèt qu'on destine au théâtre Arrangement est prêt à paroître, comme il n'y monte que de l'eillèt,

pour plaire, on ne manque pas de prendre foin de sa parure, & de prévenir les désordres qui y surviennent quelquefois. Il est sujet à crever le calice qui enveloppe ses feuilles, & à les jetter de côté. On peut avec une éguille faire quelques incitions égales de part & d'autre, afin que sa fraize s'ouvre & s'abaisse rondement. On la peut soûtenir à l'aide d'un petit cercle de carton, ou d'une ligature de fil, ou avec un anneau, soit d'écorce de saule, soit de robe de féve, qu'on place vers le tiers du dard. & qui n'est pas apperçû, cet anneau étant de même couleur. L'œillèt demande alors d'être arrosé tous les jours.

Voilà les cinq genres de fleurs dont les curieux font leur grand amusement. Mais on ne néglige pas les autres, & on en fait élever un nombre proportionné au terrain qu'on posséde. Les seules hépatiques, par le mélange qu'on fait de l'espèce bleue avec la rouge & la blanche, suffisent pour embellir durant un mois entier le tour d'un parterre ou d'une cour, auffi-tôt que les

Tome II.

74

LA CUI-neges de Février sont fondues. On y peut TURE DES joindre les primevères qui viennent dans FLEURS, nos prés, & que la culture diversifie &

embellit beaucoup. Les narciffes, les violettes doubles, les jacintes doubles, les jonquilles doubles & fimples, les cyclamens, tant les blancs que les rouges, les marguerites mêmes, étant bien choiffes: toutes ces fleurs produifent de beaux effets, foit qu'on les loge féparément & par famille, foit qu'on les mélange sur les mêmes planches pour en foriner une agréable bigarture. Il n'y à qu'ne voix pour les juliennes, que j'appellerois volontiers le baume de nos jiardins, & qu'on multiplie avec une facilité extrême.

Le Chev. J'en ignore la méthode.

Julienne.

La Comt. Quand les beaux bouquets de la julienne sont passés, on coupe & on raccourcit les tiges & les branches qui soûtiennent ces bouquets. On les repique en terre sans autre apprêt : toutes ces branches vous donnéront autant de nouveaux piés, pour vid que vous les teniez dans une terre grafle, renouvellée d'année en année, & où le sumier de cheval n'entre point. Sans cet entretien elles dégénèrent prompteinent, comme il arrive totijours à Paris où cette fleur u'est presque jamais dans sa beauté.

Le Chev. Les giroflées, ce me sembles

DE LA NATURE, Emr. III. 75

méritent encore plus de soin, parce qu'on en jouit plus long tems. La jaune double, Giroflée. avec une odeur exquise, a tout l'éclat de Giroffée jaul'or. La blanche, la rouge, la violette, la panachée forment des têtes magnifiques, Giroffée pa-& répandent une odeur fort agréable.

La Comt. Je ne blâme pas la curiosité de ceux qui cultivent les plantes étrangères. Mais le Pérou ni les Indes ne nous envoyent rien qui l'emporte sur une belle girostée : je crois qu'elle seroit un objet d'admiration

& d'envie pour les Indiens.

Le Pr. Nous n'avons rien dit des pavots; ni des coquelicots doubles. Ces fleurs ne se multiplient que par leurs graines qui donnent tous les ans de quoi contenter le goût le plus avide de nouveauté.

La Comt. Je ne sai s'il faut les appeller le modéle, ou le désespoir des brodeurs &

des peintres.

Le Chev. Il y a une fleur qui me paroît jetter encore plus d'éclat que toutes les précédentes, & embellit mieux un grand jardin. C'est le lys.

Le Pr. La Sagesse elle-même en a fait l'éloge, & en a préféré la parure à la pourpre & à toute la gloire du plus magnifique des rois.

Le Chev. Voyez - vous, je vous prie; quelque rapport entre ces fleurs & les 76 LE SPECTACLE

LA CUL-lys qui font dans les armes de France? TUREDES Le Pr. Le haut d'une feuille de cette FLEURS. fleur, vûe de face, & les deux feuilles voifines, vûes de profil, femblent avoir un rapport foible avec le haut de la fleur de

rapport foible avec le haut de la fleur de lys. Mais ce rapport ne suffit pas sans le secours d'une conjecture historique. La Comt. En quittant le jardin nous

La Comt. En quittant le jardin nous pouvons perdre de vûe la nature. Pourquoi a - t - on donné le nom de lys à une

figure qui y ressemble si peu?

Le Pr. Il y a beaucoup d'apparence que les fleurs de lys ne sont originairement que ces trois petites feuilles, ou cette espèce de fleuron dont on paroit aflez ordinairement les couronnes des princes, & qu'on trouve souvent à l'extrémité de leur septre dans les monumens de la première & de la Voyre lu seconde race de nos rois. Louis VII. sur-

Voyez le seconde race de nos rois. Louis VII. sur-Menment de nommé le Jeune, qui alla dans le XII. siécle la Menarcha nommé le Jeune, qui alla dans le XII. siécle Français de à la seconde croisade, se distingua, comme D. Bernard de c'étoit l'usage alors, par un blasson partieutom. s. é : lier. Il prit pour armoiries ce seuron, au-

D.Brinard de c'étoit l'ulage alors, par un blason partieuMassifacco, n'ectoit l'ulage alors, par un blason partieutom. 1. 6 : lier. Il prit pour armoiries ce fleuron, auque il a joûta pour support la répétition de
la même figure en petit : & comme les
croises septentrionaux abrégeoient le nom
de Louis que portoit ce prince en celui de
Loys & de Lys, il est naturel de croire que
ces fleurons prirent par ce moyen le nom
de sleur-de-lys.

# LES ACCOMPAGNEMENS

## DU PARTERRE.

### QUATRIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE. LE CHEVALIER.

Le Comte. Que voulez-vous faire, Monfieur, de ces bouts d'ardoise que je vous vois arranger avec tant d'application?

Le Chev. Voyez ce que c'est, Monsieur, avez la bonté de lire.

Le Comte. Boutons d'or, iris de Suze, fritilaire, jacée, martagons, digitales...
i'entends, voilà une liste de sleurs.

Le Chev. On m'en nomme tous les jours ici, que je ne connoiliois pas, & j'en retrouve plufieurs que je connois de vúe fans en favoir les noms. Je leur ai fait à toutes leur étiquette que je pique au pié de la plante : en me promenant feul, je les appelle toutes par leur nom à mesure qu'elles se présentent. Si la mémoire manque, je n'aurai qu'à lire, & j'apprendrai à les distinguer par le simple seuillage.

Les Ac
Le Comte. Vous allez donc faire un livre

compaon, de tout mon jardin: car je vois que cette

DU PART. précaution ne fera pas moins nécessaire

pour une multitude d'autres plantes qui

pour une multitude d'autres plantes qui en font l'ornement. Je veux vous aider à les connoître. Le parterre ne fait pas feul un jardin : il a besoin de bien des accompagnemens; tels que sont les arbrisseaux à fleurs, les allées, les berceaux, les pallissades, & les bosquèts.

Le premier accompagnement du parterre font les grands arbrifleaux à fleurs, auxquels on joint différentes fortes d'arbuftes & de plantes étrangères. Comme le nombre des arbrifleaux à fleurs n'est pas grand, on y supplée par le moyen des grand des plantes annuelles.

des plantes annuelles

Grandes plantes anruelles, Le Chev. Par plantes annuelles, Monfieur entend apparemment celles dont la tige meurt au bout d'un an, ou peu après?

Le Comte. C'est cela même. On fait choix de celles qui forment de belles pyramides, ou qui ont un grand feuillage couronné de riches bouquets. Par-là elles se trouvent propres à couvrir un large vase, & à orner de grandes places. Telles sont les juliennes, les girossées, les lys, les pyramidales, les œillèts d'Inde, les amarantes, les géranions, les tricolors, les sédons, les tlaspis, & bien d'autres que

DE LA NATURE, Entr. IV. 79 vous connoi!lez suffisamment. Les belvé-

dères, queique sans fleurs, rendent auffi BRISSEAUX le même fervice. A FLEURS.

Arbriffeaux

Les arbrisseaux à sleurs, sont le lilac commun, le lilac de Perse, le grenadier, à ficurs. l'oranger, le citronier, les jasmins, les roliers, & plusieurs sortes de lauriers.

Le Chev. Je vois une infinité d'honêtes gens se contenter, pour tout parterre, de quelques plate-bandes qu'ils garnissent de ces arbrifleaux.

Le Comte. Ces magnifiques plantes embellissent encore mieux un jardin que la plûpart de celles qui sont l'objet de la curiolité des fleuristes. Celles-ci sont destinées à être vûes de près. Aussi la nature les a-t-elles peintes en miniature. Elle a travaillé les autres à plus grands traits, ou d'une façon plus simple. Elle en a beaucoup multiplié les fleurs sur un même pie, & ne leur a communément donné qu'une seule couleur : ce qui suffit avec la verdure qui les soûtient , pour être vûes de loin, & pour parer noblement un terrain spacieux.

Le Chev. Je crains que cette parure ne dure trop peu. On n'est pas si borné en élevant des fleurs : elles se succédent.

Le Comte. On peut aussi très-aisement faire durer les arbrilleaux à fleurs presque

#### 80 LE SPECTACLE

LES Ac- autant que l'année, avec d'agréables chan-COMPAGN. gemens. Après que les lauriers tins ont eu Part, fait leur personnage durant les derniers mois de l'hyver, & jusqu'au commencement du printems, ils disparoissent de dessus la scène; & sont remplacés par les lilacs qu'on entremêle, en posant alternativement une caisse de grappes blanches, & une caisse de grappes bleues. Voyez-en l'effet le long de cette terrasse. Ensuite paroîtront les rosiers de Gueldres, les têtes de chevrefeuilles, les jasmins communs montés en tiges, ou disposés en manière de vase autour de quelques cerceaux, les genèts d'Espagne, & les lilacs de Perse, avec les jasmins jaunes, les jasmins d'Inde, d'Arabie, & de Catalogne qui durent tous plusieurs mois en sleurs, malgré le tribut journalier qu'ils payent à chaque

blanc des lauriers-roses.
On entremèle les arbrisseaux stentis de plusieurs arbustes, estimables ou par l'immortalité de leur verdure, ou par l'agrément de leur odeur, comme myttes,

nouvelle compagnie qui les aborde. On jouit encore dans ce même tems du baume de la fleur d'orange, & de la pourpre de la grenade. On jouit enfuite & jusqu'en autonne du mélange des couleurs les plus tendres par la réunion du rouge & du





DE LA NATURE, Entr. IV. 81
romarins, halimes, arbres de Sainte-Lucie\*, génévriers, ifs, cyprès, lauriers-ce-brissaux
rifes, & autres de toute espéce. Le houx a Fleurs.
même, tout hérifié qu'il est, mérite de
trouver place dans nos jardins, par une
verdure qui se conserve tosjours parsaite,
& par des grappes d'un rouge admirable
qui réjouissent la vûe au milieu de l'hyver,

Le Chev. Vous ne dites rien des rosers. Ils font cependant une très-belle figure

dans votre . . . .

Le Comte. Je ne les abandonne pas. Ils Roffers. pourroient seuls tenir lieu des autres arbrisseaux à sleurs. Ce que nous faisons venir à grands frais des païs éloignés, n'a réellement rien de supérieur, peut être pas même de comparable à l'agrément d'une belle fuite de rosiers bien entretenue. Il y a plus de quinze espéces de roses, tant simples que doubles, blanches, jaumes, cramoisies, & panachées. Avec la facilité qu'on a d'en varier les couleurs par le mélange des espéces, on peut encore ménager cette variété sur le pié même, & y faire croître à la fois cinq ou six sortes de grosles roses toutes différentes, par le moyen de la greffe.

On en élève, si on veut, les tiges en les

<sup>\*</sup> Espèce de cerisier de bonne odeur, & dons la steur a suffi beaucoup d'agrément.

#### 82 LE SPECTACLE

LES Ac- élaguant, & en retranchant tout ce qui compagn, poulle du pié. Le point important dans DU PART. la manière de les gouverner, est de laisser avancer certains boutons, d'en retrancher d'autres, & de racourcir les rosiers, les uns plus, les autres moins. D'où il arrive que les boutons se développent tour à tour; les uns sur la fin de l'été; d'autres en autonne; quelques-uns jusqu'en hyver. Rien de plus simple que le moyen de prolonger

la jouissance de cette aimable fleur.

Le Chev. Je m'apperçois de plus en plus que les choses les plus communes sont réellement les plus belles; & qu'il ne faut point du tout courir après ce qui est rare ou étran-

ger, pour être satisfait.

Le Comte. Il ne faut que mettre en ordre ce que la nature a placé autour de nous. Vous en jugerez encore mieux par les autres embellifemens de nos jardins. Laifons croître en liberté le tilieul, le coudrier, l'épine blanche, les arbres fruitiers, en un mot toutes les plantes qui font ici. Nous nous trouverons dans peu logés comme les tigres & les ours : nous nous verrons environnés de broffailles & de haute futaie. Donnons le moindre arrangement à ce que nous avons fous notre main : nos demeures se convertissent en un paradit terrestre.

DE LA NATURE, Entr. IV. \$3

Le bon sens veut que nous commen- LES Accions par écarter de dessous nos apparte- compagn. mens tout ce qui peut y faire ombre, ou du PART. barrer notre vûe. En y mettant à découvert un terrain raisonnablement grand, il est naturel d'y amuser les yeux par quelque objèt agréable. De là l'origine des parterres : de-là la légèreté & la délicatesse des ornemens qui les composent. Mais après le parterre, qui est une piéce platte & entièrement découverte, on doit trouver des objèts d'un caractère opposé; c'est àdire, de grandes piéces de reliet, & qui s'élévent de part & d'autre, soit pour diverlifier la vue, soit pour la terminer, soit pour nous rendre d'autres services.

La disposition de ces accompagnemens du parterre demande encore plus de goût que celle du parterre même. Je me contenterai de vous dire en deux mots la destination de chaque pièce ; le choix des plantes, dont chaque pièce est composée: & enfin la manière d'assembler le tout.

Commençons par les allées.

Les allées font nûes ou garnies. Les pre- Les Alles, mières ne consistent qu'en un terrain uni, alligné par quelque bordure de buis, & rempli de sable ou de gazon, pour jouir de la promenade autour des parterres.

Les allées garnies sont bordées ou de Dvi

LES Ac- caisses ou de grands arbres. Les unes sont COMPAGN. couvertes pour y prendre le frais : les au-DU PART. tres sont à jour. Îl y en a qui servent à ménager la vûe de la campagne, comme doit être, s'il est possible, l'allée qui fait face au bâtiment & qui répond au milieu du parterre. Il y en a qui servent à guider

l'œil sur un objet intéressant : telle est par exemple celle-ci.

Contre. allées.

Le Chev. Les deux tours du monastère qui en font le point de vûe, semblent avoir été faites exprès pour l'embellir.

Le Comte. La maîtresse allée, qui vient pour l'ordinaire après le parterre, est quelquefois accompagnée de deux contre-allées moins larges. Alors celle du milieu esttoûjours composée de grands arbres également élagués, & dont les tiges sont en plein air. Les deux contre - allées peuvent être enfermées, l'une à droite, l'autre à gauche, de deux grandes palissades ou murailles de verdure.

Le Chev. Dans les deux allées qui accompagnent votre parterre, & dar's celle Apbres des qui perce le bois, vis-à-vis le château ; je ne vois que des arbres d'une même espéce.

Le Comte. Ce sont tous ormes à large L'Ipreau ou Orme à large feuille. Ce feuillage uniforme est magnifique, & c'est le plus parfait de tous les bois.



L'Ormux Acacia .



LE ANATURE, Entr. IV. 85

Le Cheu. N'employe-t on pas plus comunement le maronier pour faire une 121s.
belle allée?

Le Comte. Il est vrai que le maronier d'Inde orne beaucoup une place par son beau verd, par ses grandes grappes de steurs, & par sa belle tête. Avec cela il vient promptement. Mais il est suière tongé par une chenille, qui le dépouille presque tous les ans de sa verdure entière dans le cœur de l'été. On se plaint aussi qu'il falit les allées dans tous les tems où l'on s'y peut promener. Quand ses sleurs sont tombées sur la fin du printems, il ne tarde pas à laisset tomber ses coques hérisées. Le fruit tombe à son tour en autonne. Il sinit par la chûte des seuilles.

Le Chev. Il faut renoncer au maronier d'Inde. Mais n'est-il bien remplacé que

par l'orme ?

Le Comte. Outre les ormes que nous avons de deux cípéces; l'une à petite; l'aure à large feuille, nous pouvons faire nos allées avec le plane, l'érable, & le tilieul. Quelques-uns y employent l'acacia.

La Chev. Je connois l'Acacia & le plane. L'Acacia. J'ai fouvent cueilli fur le premier des fleurs. d'une odeur admirable. Le plane a la feuille. fort grande taillée en étoile.

Le Comte. La fortune du plane a bien Le Plante.

Les Ac-changé. Sa belle ombre l'avoit mis en COMPAGN. grande vogue parmi les Grecs & parmi Du PART. les Romains. Ils se plaisoient à en élargir la Plin. hift. nat. tête, & à pratiquer au milieu de son seuill. 12. 6.1. fell. lage une grande falle à manger. Ils le plan-5. Hardnin. toient dans leurs jardins, dans les avenues

des maisons de campagne, & par - tout. Vous avez dû voir les plaintes qu'Horace \* fait de cet usage.

Le Chev. Je me les rappelle. Il trouvoit étrange que le plane, qui ne donne qu'une ombre stérile, se multipliat plus que l'orme qu'on rendoit utile & fécond par son ma-

riage avec la vigne.

Le Comte. Aujourd'hui nous employons assez peu le plane dans nos jardins d'ornement. Nous n'y faisons guères plus d'ufage du grand érable dont la feuille imite affez celle du plane. Mais on s'accommode mieux du petit érable, du charme, & furtout du tilieul, parce qu'il vient prompte-Le Tilieul. ment, & qu'il se prête avec souplesse à toute sorte de figures, & à toute sorte de

terrains. On peut garnir le bas des tilieuls de gros buissons d'ifs ou de rosiers taillés. en forme de vase ou de cloches renversées. Les tiges des tilienls qui s'en élévent & qui portent des têtes bien arrondies,

> \* Platanufque cælebs evincet ulimot. Carm, 1, 2, ed. 3 54





DE LA NATURE, Entr. IV. 87
imitent de longues enfilades d'orangers encaissés.

LES AL-

Le Chev. Quand ensuite les vases viennent de tout côté à se couvrir de roses, une allée de cette façon doit former un

coup d'œil ravissant.

Le Comte. On peut faire encore mieux. Comme on n'est guères dans l'usage d'accompagner les parterres d'arbres de haute tige, si ce n'est dans, des jardins extrémement étendus; on peut au milieu ou à côté des larges allées qui bordent le parterre, faire planter, sur des lignes droites, de gros buissons de tilieuls, dont on arrête les tiges, pour les faire pousser de grandes caisses pour les faire pousser de grandes caisses quarrées. Au cœur de ces vases de verdure on ensonce & on affermit un grand panier garni d'une tousse de sleurs, felon la saison, ou contenant seulement une belle tête de rosser.

Le Chev. C'est ce que je vois que vous avez sait pratiquer ici sur les deux ailes du grand parterre. Ces jolies allées ne bornent point la vûe, & donnent à toute la place un grand air de magnificence.

Le Comte. Il ne m'a fallu, pour me procurer ce plaisir, ni attendre long-tems, ni dépenser en vase de fonte, ni faire venir de loin des arbustes timides qu'on n'osse

#### LE SPECTACLE

LES Ac-montrer à l'air que durant les beaux jours? COMPAGN. Parlez-moi des arbustes que le climat nous Du PART. donne, & qu'une légère converture de paille préserve à coup sûr de la plus âpre gelée.

Les Berceaux.

Le Chev. J'admire la légèreté que vous savez donner aux berceaux qui terminent fi agréablement la vûe de part & d'au-

> Le Comte. Les berceaux, les falles vertes, les cabinets de verdure se peuvent garnir de différentes façons. On y employe le chévrefeuille, le jasmin, le charme, le tilieul, ou même des arbres toûjours verds. Mais autrefois ces retraites avoient communément un air maffif & lugubre. Le pié en étoit fouvent déchaussé : les côtés en paroissoient écorchés : parce qu'on empêchoit la végétation en voulant tout couvrir. On est aujourd'hui dans le goût des cabinets découverts par le haut, ou des berceaux tout ouverts par les côtés, en forme de portiques ou de voûtes appuyées sur de légères colonnes de verdure. On y respire un air plus sain : tout s'y nourrit sans peine : parce que le soleil & la libre circulation de l'air y rendent le feuillage aussi vis & aussi fort par le bas que vers le haut.

Le Chev. C'est apparemment le trop-

Tome II. Page 88.



ruit .





DE LA NATURE, Entr. IV. 89 d'ombre & le défaut d'air qui dégarnit si LES BERfouvent le bas des palissades.

Le Comte. Les pallissades ne doivent Les Pallissagi jamais avoir une hanteur égale à la largeur des. de l'allée qu'elles bordent. Quand les arbres, dont on le couronne quelquefois font bien élagués, & qu'elles font aërées

de toutes parts, elles forment alors une vraie muraille de verdure, qui femble avoir ses fondemens en terre. Elles deviennent par-là un des plus grands agrémens des jardins, dont elles réglent, pour ainfi dire, toute l'architecture.

Le Chev. N'y a t-il que la charmille qui

puisse prendre cette forme?

Le Comte. Les pallissades, tant les hautes, que celles qui ne sont qu'à hauteur d'appui, se peuvent faire de tilieuls, d'ormes, de hêtres, de coudriers : en observant de n'y employer d'un bout à l'autre, qu'une seule espèce : parce que la diversité de deux feuillages qui ne fraternisent point, choque d'abord les yeux, & est sujette à canfer des vuides. Le petit érable a un avantage qui est de ressource dans les jardins déja formés, & où il survient quelque chose à rétablir. Il croît à l'ombre, & remplit un vuide mieux que toute autre plante. Mais la charmille forme, fans contredit, la verdure la plus belle & la plus durable.

Les Ac- Les basses pallissades se peuvent faire comeach. d'ifs, de lauriers, de myrtes, de troêne, pu Part. d'aubépine: ou si l'on veut du magnisique, on les fait de grenadiers.

Le Chev. Une pallissade de grenadiers doit paroître tout en feu au tems de la

fleur.

Le Comte. Veut on cacher des murailles ou des terrains inutiles, irréguliers, peu agréable ? on y employe en forme de pal-lissade ou aurrement, les arbres qui viennent dans les lieux les plus froids, qui conservent toújours leur verdure; & qui peuvent en tout tems étendre une belle tapisserie fur ces endroits dispracés. Tels font l'if, l'alaterne, le picéa, le cédre, le chêne verd, le buis, le houx, & le lierre.

Arbres toû.

On feroit bien auffi d'employer des arbres toûjours verds pour former les pallifsades & les portiques qui doivent sevir à borner la vûe d'un appartement: & on en sent si bien l'agrément, qu'on les contresait par une verdure de bois peint.

Le Chev. Ceux qui embellissent le tour de leur jardin de cette façon, n'ont pas à

craindre la chûte des feuilles.

Le Comte. Chacun a son goût, & rien ne doit être plus libre. Mais il me semble



Le Sapin.

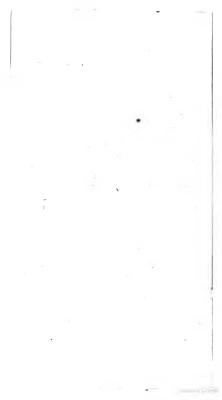

Tome II. Page 90





DE LA NATURE, Entr. IV. 91
qu'en entrant dans un jardin, on s'attend Les PAIS, à trouver une verdure réelle, comme en LISSADES:
entrant dans une bibliothéque on s'attend à ne pas trouver des livres én peinture.

Le Chev. Si les portiques de bois peint, & dégarnis de feuillages, vous paroillent déplacés dans un jardin : que direz-vous de ceux qui emplissent leur jardin de mar-

bre & de dorure ?

Le Comie. Ces ornemens peuvent être fort beaux : mais je ne sai pas trop si c'étoitlà leur place. En Italie & en France, on donne peut être un peu trop dans le goût des vases qui ne contiennent rien, des statues qui ne nous instruisent de rien, & des colonnes destinées à ne rien soûtenir. Mais toutes ces piéces inutiles par elles-mêmes, perdent encore plus de leur prix quand elles occupent la place de la verdure qui nous feroit plaisir, & qui est tout ce que nous cherchons dans un jardin. Je ne défire d'y trouver ni sculpture, ni colonade, ni portique de marbre; non plus que je ne m'attends à trouver un parterre de gazon dans le vestibule d'un appartement, ni une allée d'abres dans un corridor.

Le Chev. J'ai quelquefois entendu dire, qu'un jardin étoit une imitation de la nature; que les allées & les parterres étoient l'imitation des plaines; que les terraffes Les Terraffes.

Les Ac-étoient l'imitation des montagnes; enfiri COMPAGN. les fontaines & les rigoles, une imitation DU PART. des fources & des rivières. Il est permis

d'embellir un peu ce qu'on imite. Ûne allée est plus belle qu'un grand chemin : une terrasse est mieux rangée que la pente d'une montagne : un jèt-d'eau est plus agréable qu'une source qui sort d'un rocher.

Le Comte. Il y a du vrai dans ce que vous dites : mais permettez-moi de vous faire remarquer qu'un jardin est moins une imitation de la nature, que la nature même rapprochée fous nos yeux & mile en œuvre avec art. J'ai besoin de prendre l'air : on me le procure par une petite plaine & par des allées découvertes. Je veux jouir un moment de la vûe des productions de la nature : on a mis pour cela fous mes yeux des fleurs & des feuillages rangés de facon que la vue des uns n'ôtat pas celle des autres. Je souhaite changer de point de vue, trouver un abri contre le vent, jouir de la solitude, sans ôter aux autres l'usage de mon jardin : les terrasses me donnent ces différens avantages. L'ombre & la fraîcheur ne sont pas moins à désirer : on m'en procure la jouissance en ajoûtant aux piéces précédentes, le couvert d'un beau bois, & le cours d'une eau abondante. L'art qui forme les jardins ne con-





Grave par J.P.Le Bas

Echelle de 20 Tours

DE LA NATURE, Entr. IV. 93
inte pas à contrefaire ces choses, ni à m'a-LESTERnusser d'une vaine perspective, ou d'une RASSES,
suite d'arcades de bois verd, ou de la vûe
d'un salon incrusté de marbre, ou de celle
de quelque Naïade qui panche avec grace
son urne sur un bassin presque tossions
à sec. Le mérite de l'art est de rassembler
en esser l'au & la verdure, de faciliter la
promenade, de donner du couvert. L'art
n'imite donc point ici la nature: mais il
l'y mèt en œuvre: c'est d'elle seule qu'il
emprunte les plaisses qu'il nous livre.

Rendons justice à l'art. Il peut mettre en quoi cont beaucoup de grace & de dextérité dans liste l'art des

l'assemblage qu'il fait faire des productions naturelles. Un propriétaire curieux se trouve réduit à faire son jardin d'un terrain fans largeur fur une longueur excessive. La chose arrive tous les jours. Rien de plus aisé que de rémédier à l'irrégularité de cette figure. Il partage le tout en trois quarrés longs. Du premier il fait un joli parterre; du dernier qui est au fond, un beau potager; de la portion du milieu il fait un bosquet, qui, en s'élevant entre deux, rompt la vûe de cette longueur ridicule. Le bosquet est traversé d'angle en angle par une croix de S. André; garni par dedans d'une salle verte ; & orné soit par dedans, foit par dehors de deux cabinets ou niches de verdure, dont l'une, si l'on yeut, fait

Les Ac-face au parterre, & l'autre au potager. compagn. Tout ce qu'on découvre a un air probu Part, portionné: & deux allées traversant le

tout le long des deux murs, fournissent au besoin une longue promenade, & la libre communication des trois dissérens

jardins.

Un autre posséde un terrain plus vaste, mais triangulaire, ou d'une figure encore plus bizarre. Il y prend différentes piéces qui plaisent toutes par leur beauté particulière, & par leur correspondance générale. Des deux grandes pallissades qui borneront son parterre, l'une sera le commencement d'un bois spacieux, & coupé de plusieurs allées ; l'autre couronnée d'arbres auffi hauts, semble annoncer des bosquèts d'un autre goût, & qu'on croit de même étendue : tandis qu'elle sert réellement à cacher, derrière une verdure sans épaisseur, le mur qui rompt le terrain en cet endroit. L'art aggrandit ainsi la place, unit par des liaisons adroites les lieux les plus mal assortis, & en sanve l'irrégularité sous une perpétuelle apparence de simétrie. Les bouts de terrains qui paroissent perdus derrière ces allignemens réguliers servent à faire, l'un un verger ; l'autre une pépinière ; une figuerie ; une melonière.

Manière d'a.

Il y a fans doute une grande dextérité à pouvoir exécuter en détail toutes les belles



Arrangement d'un Terrain de sê Toises de Longueur sur nouf de large



DE LA NATURE, Entr. IV. 95 piéces de jardinage; par exemple, à lavoir niveller un terrain; à en abaifler doucement un autre par une pente insensible, qui donne l'écoulement aux eaux; ans rendre la promenade pénible; à tracer un parterre; à bien plaquer un gazon; à conduire des eaux; à alligner des allées; à arrondir des berceaux; à bien percer un bois; à ménager des vûes. Mais le grand effèt du goût est de bien sentir ce que vaut la nature, de bien saire valoir tes présens; & de faire de toutes ces différentes parties un tout raisonnable & bien

entendu.

Dans un petit terrain, tout se réduit à la fimplicité du dessein, & à la propreté de l'execution. Dans un terrain vaste. rompu, inégal; un habile homme se sert de tout, & des irrégularités mêmes pour mettre par-rout du nouveau, & pour ôter à son jardin une ennuyeuse uniformité. Il fe garde bien de prodiguer tout d'un coup la vue de son terrain d'un bout à l'autre, & de le mettre à découvert sous le premier coup d'œil. Il se contente d'en présenter d'abord une grande portion richement parée de fleurs, de belles eaux, d'arbres de tige; terminée par des berceaux ou par des pallissades. L'œil du spectateur est satisfait, & ne demande rien de plus. Mais

LES Vûes.

Les Ac-peu après il est agréablement surpris de compacn, trouver que ce qui terminoit sa vûe, est Du Part, le commencement d'un nouvel ordre de beautés.

On a évité de même, de lui laisser voir dès l'entrée du jardin toute la campagne voifine. On lui en montre seulement une partie, comme à la dérobée. Par exemple, vous voyez d'ici la campagne par cette longue enfilade de vûe qui fait face au parterre. Vous la retrouvez plus loin au bout de cette allée de traverse à l'aide d'une pallissade à hauteur d'appui, qui a été abbaissée en cet endroit pour unir le jardin avec l'avenue qui y répond au dehors. Les pellissades & les bosquèts sont tenus & arrêtie à une hauteur qui n'ôte pas aux appartemens d'enhaut le spectacle de la plaine, & des montagnes voilines. Mais on fait plus fouhaiter cette vue, qu'on ne la mèt à découvert à l'entrée du jardin, Et dans la vérité, il n'est pas avantageux pour nos jardins, qu'on puille en faire librement la comparaison avec le magnifique jardin de la nature. Les nôtres ne paroîtroient plus rien. Il est bien plus agréable en sortant d'un bosquèt, ou au détour d'une pallissade, d'appercevoir tout d'un coup une plaine à perte de vûe. Jugez de l'effet que ce menagement produit, en pallant

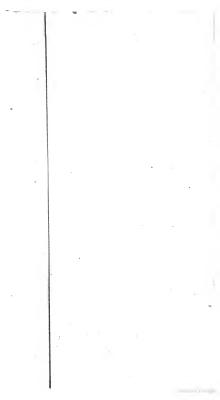

Tome II. Page

Grave par J.P. Le Bas

DELA NATURE, Entr. IV. 97 passant derrière ce berceau pour nous af- L 15 seoir sur la terrasse qui est de l'autre côté. V û E s.

Le Chev. Il me semble qu'on tire de devant nous un rideau qui nous déroboit

le ciel & la campagne.

Le Comte. On varie ainsi la vue, tant qu'il est possible, en passant d'une pièce à l'autre. Nouveau goût, nouveau caractère. Une place a un air de grandeur : une autre plaît par un air plus enjolivé. Ici s'offre une patte d'oye ou une étoile qui vous laisse dans l'incertitude de la route que vous prendrez dans le hois. Dans cet autre terrain enfoncé qu'on a voulu se dispenser de combler, se présente un long boulingrin, c'est à dire, un long tapis de verdure, qu'on a tenu ici en manière d'impériale renversée. Les arcades de tilieuls qui le bordent, les vases de fleurs qui ornent chaque arcade, la fraîcheur qu'on y goûte, l'air qui y roule librement, le chant de mille oiseaux qui y font leur séjour; tout vous attire, tout vous arrête sur cette pelouse délicieuse. Un autre endroit a l'air solitaire & sauvage : l'esprit s'y trouve recueilli. Ailleurs il fe diffipe & s'égare avec l'œil fur les hameaux du voisinage. Un lieu stérile & battu des vents de Nord se convertit en une grotte pour y prendre le frais. Un lieu elevé & de Tome II.

LES Ac- difficile accès se gagne peu-à-peu par une COMPAGN. rampe tirée de loin, & devient un belvé-DU l'ART. dère que chacun se reprocheroit de n'avoir point vû. En employant ainsi avec prudence tous les terrains & toutes les situations; en achevant enfin de faire de chaque chose ce que la nature avoit commencé à en faire, on diversifie les aspects, on multiplie les beautés, les promenades, & les abris, selon les tems & les saisons. Il suffit qu'il ne pleuve pas pour être sûr de pouvoir agréablement prendre l'air, malgré le foleil & le vent. Nous jouissons par ces précautions de tout ce que la nature a de beau; & un seul tour de jardin est un voyage dont on revient toûjours content & utilement exercé.



Grave par J.P.Le Bas .





# ÉLOGE DU JARDINAGE EΤ

# DU POTAGER.

CINQUIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. Comment, je vous prie, vous

dont yous me parlez?

Le Chev. C'est vous-même, Monsieur; qui y avez donné lieu. Vous me conseillâtes dans mon dernier voyage de lire, après les Géorgiques de Virgile, les far- RenatiZapini dins du P. Rapin, & la Métairie du P. de hortor. L. IV. Vanière. Je l'ai fait, & .....

Le Pr. Il ne faut pas demander fi rufticum. yous êtes devenu partisan de la vie champêtre.

Le Chev. Après cette lecture on est assurément tenté de renoncer au séjour

Étoge des villes. Ces trois poëmes m'ont telle DU JAR- ment enchanté, que je ne les puis quitter, DINAGE. J'ai voulu les avoir tous trois enfemble, & je les ai fait relier proprement en un feul volume que voici : il est très-portatif, & je

volume que voici : il est très-portatif, & l'appelle ma bibliothéque de campagne.

Le Pr. A quelques fables près, où l'on trouve que le P. Rapin a fait revivre les dieux & le langage des Payens fort gratuitement, puisque le faux n'y est rachetté par aucune vérité utile, il y a un profit & un agrément perpétuel dans la lecture de ces trois ouvrages. Je sai qu'il n'appartient qu'au Public de décider si les Jardins & la Métairie méritent exactement de devenir les second & troisième tomes des Géorgiques : mais pour mon usage particulier, j'ai dessein de faire comme vous, & de les mettre tous trois de compagnie sous un titre commun. Je n'en prendrai point d'autre que celui que vous m'avez luggéré.

Le Chev. Mais ne pourrions-nous pas

groffir un peu cette bibliothéque?

Le Pr. Rien ne nous empêche d'y joinde Cier, de dre les endroits de Caton, de Cicéron a, finaté. b 11. Ses. 6. d'Horace b, & de Pline e le Naturalifte, c 1. Eppês. qui nous préfentent les plus belles images un les de l'agriculture & de la vie champêtre. Le Chev. N'y oublions pas les deux maiDE LA NATURE, Entr. V. 101

fons de Pline \* le Jeune. Il n'y a pas long- ÉLOGE tems que j'en ai parcouru les appartemens o U JA e & & les jardins avec un plaifir extrême : j'a- DINAGE. vois pour guide M. Félibien.

vois pour guide M. Félibien.

Le Pr. Voilà ce que nous avons de plus Lauensinum.
Le Pr. Voilà ce que nous avons de plus Lauensinum.
Le Pr. Le

Le Ghev. Nous pouvons apparemment par Filibien. faire un triage semblable en françois.

Le Pr. Croirez-vous, Monsieur, que notre langue, ou du moins notre poésse françoise n'a pas le moindre ouvrage de goût qui puisse entrer dans votre plan?

Le Chev. J'en suis fort surpus : la nature est si belle. La poesse y trouveroit un

beau champ pour s'exercer.

Le Pr. C'est assistant la matière des plus riches tableaux. Celui de l'agriculture en particulier est encore à commencer. Nous n'avons aucun poète françois qui l'ait seulement ébauché. Ce seroit cependant pour un génie heureux le moyen le plus sûr non-seulement de plaire, mais de plaire à tous les secteurs.

En gagnant peu-à-peu le potager où nous pouvons faire un tour de promenade; dites-moi, je vous prie, d'où provient le plaifir fingulier que vous éprouvez à la lecture des gracieux Ecrivains qui

# TOL LE SPECTACLE

ELOGE composent votre petit recueil? Je sai que DU JAR- leur latinité est pure. & que leurs pein-BINAGE, tures sont vraies: mais ces belles qualités leur sont communes avec d'autres auteurs. Pourquoi donc vous plaisent-ils plus que tous les autres?

Le Chev. Ce plaisir provient sans doute du choix qu'ils ont fait des objèts champêtres.

Le Pr. Je le crois comme vous , & l'on peut prédire qu'ils feront toûjours lús , parce que la matière qu'ils ont traitée n'est fujette ni à la vicissitude des années , ni au caprice des goûts. Généralement tous tant que nous fommes , nous naisson jardiniers : la culture des sleurs & des fruits est notre première inclination. Nous nous partageons sur tout le reste : le goût de l'agriculture est le seul qui nous réunsisse à quelque diversité que les 'besoins de la vie , ou les usages de la société puissent tette dans nos occupations ordinaires , nous nous souvenons tous de notre première état. L'homme innocent avoit été destiné dès le commencement à cultiver la

nous nous louvenons tous de notre pregenga:::, mier état. L'homme innocent avoit été
destiné dès le commencement à cultiver la
terre: nous n'avons point perdu le sentiment de notre ancienne noblesse. Il semble au contraire que tout autre état nous
asservisse ou nous dégrade. Dès que nous
pouvons nous affranchir, ou respirer quelque moment en liberté, une pente secrette

DE LA NATURE, Entr. V. 103
13 ramène tous au jardinage. Le mar-ÉLOGE
and se croit heureux de pouvoir passer pu Jarecomptoir à ses seurs. L'attifan qu'une DINAGE.

re néceffité attache toûjours au même idroit, orne la fenêtre d'une caille de redure. L'homme d'épée & le magifrat supirent après la vie champêtre. Il y a au noins quelques mois dans l'année où ils juittent la cour, la ville, & les affaires pour ouir des charmes de leur terre. Tous alors parlent jardinage : la plûpart le piquent d'en favoir les plus belles opérations. Il n'y qu'un goût faux, & une délicateile depravée qui rougiile de cultiver un jardin.

Les plus beaux génies & les plus grands hommes se sont distingués dans tous les tems par une inclination marquée pour la culture de la terre. Cette inclination sait encore aujourd'hui l'éloge de Salomon, du roi Ozias, de Cyrus le jeune, de Fabricius, d'Hiéron, de Massinissa, de l'empereur Probus, de Charles V. de Louis XIV.

Le Chev. Je favois que Louis XIV. avoit fait dresser les jardins de Verfailles sur les desseins de M. le Nôtre: mais je ne savois pas qu'il se mêlât lui-même de jardinage.

L. P. Après avoir entendu M. de Turenne, ou M. Colbert, il s'entretenoir avec M. de la Quintinye, & se plaisoit E ijij

ÉLOGE souvent à façonner un arbre de sa main.

DU JAR-Je ne vous dirai point que la terre sût senDINAGE, sible à la gloire d'être cultivée par des

mains accoûtumées à porter le feeptre :
vous n'en voudriez pas convenir : mais
vous m'accorderez fans peine qu'une
plante ne pouvoit manquer de réuffir
quand elle étoit gouvernée par la même
prudence qui conduifoit l'Etat. On peut
dire même que tout vient plus à fouhait
fous la main des héros, parce qu'ils mettent plus de recherche & de précaption

Plin. nat. tent plus de recherche & de précaution 1. 18.cap. 2. dans tout ce qu'ils conduilent. Nous voici arrivés au potager : entrons.

Le Pouget. Le Chev. C'est la première visite que j'y rends de l'année. Quel ordre! quelle petteré!

Le Pr. C'est ici une vraie république. Une main savante a partage tout le terrain, y arassemblé rout un peuple de plantes, & leur a assigné à chacune leur quartier & leur demeure propre. Toutes les familles provenues d'une même origine, logent à part dans des cantons distingués, & forment autant de différentes peuplades. La multitude ne mèt ici aucune confusion. Vous voyez régner par tout la police & la propreté.

De peur que les citoyens de cet état ne se nuisillent les uns aux autres, & que ses DE LA NATURE, Entr. V. 105
ands fur-tout n'affamaffent les petits en ÉLOGE DU
tirant à eux toute la graiffe de la terre; POTAGER.
1 a affuré aux moindres plantes une poron de place suffisante pour leur entreen, en mettant à part les arbres qui veuent être nourris dans l'abondance, & loyés plus au large. Ou, si les uns se trouvent quelquesois rapprochés des autres, &
sont obligés de vivre ensemble; on tient
les arbres même les plus forts sous des
loix si sévères qu'ils n'appauvrissent para
les soins d'un bon gouvernement dans la
plus parfaite intelligence.

Le Chev. Ce n'est pas seulement l'ordre Beauté du qui sait ici l'objèt de mon admiration: Potaget. j'y trouve une beauté dont je ne suis pas.

moins touché.

Le Pr. Hé l c'est de l'ordre même que résulte la beauté.

Le Chev. Je remarque effectivement que ces espaliers qui couvrent le haut & le bes des murailles, sont exactement arrétés à une même hauteur: une feuille n'y passe pas l'autre.

Le Pr. On les prendroit pour des tapil-

feries proprement tendues.

Le Chev. Les buissons qui bordent les quarres semblent faits au tour.

Le Pr. Ce sont autant de vales naturela

ΕY

L. Unigli

ÉLOGEDU qui embellissent ces allées, & qui me pa-POTAGER. roissent incomparablement plus-beaux que ceux qu'on fait de marbre & de métal bronzé.

Le Chev. Enfin par-tout où j'arrête mes yeux dans les allices & dans les planches de légumes, je trouve un allignement juste & une simétrie parfaite. Je ne sai plus auquel des deux du parterre & du potager je donnerois la préférence, même pour le seul plaisir des yeux : c'est une question que in sous leits à lécite à les seus leits à lécite de seus leits à lécite par le seus leits à lécite de le seus leits de le seus leits à lécite de le seus leits de le seus leits de le seus le seus

je vous laisse à décider.

Le Pr. Le parterre, il est vrai, a le premier coup d'œil plus brillant : il éblouit. Le potager ne frappe pas tant : mais il attache plus long tems le spectateur : il le satisfait mieux. Le parterre est une beauté un peu apprêtée : le désir de plaire s'y laisse trop appercevoir : mais on pardonne ce foible au parterre qui n'est fait que pour plaire. La beauté du potager a quelque chose de plus vrai, de plus solide, & de moins recherché. Avec des couleurs douces, de la simétrie, & de la grandeur, il possede encore deux qualités plus estimables; je veux dire une extrême simplicité & une grande utilité. La simplicité est le vrai assaifonnement du beau dont elle laisse sentir tout le prix. L'utilité, de l'aveu de tout le monde, est le comble de la perfection.

DELA NATURE, Entr. V. 107 Le Chev. Cette simplicité est-elle auffi ÉLOGE DU ande que vous le dites ? on ne laisse pas Potager. : voir ici bien des fleurs.

Le Pr. J'en conviens : mais ni l'art, ni tude ne les arrange. On n'a point tratillé à les mettre où elles sont. Elles s'y résentent d'elles - mêmes. Elles ressemlent aux graces de la jeunesse que la naire prend soin d'embellir. On n'a jamais lus d'agrément que quand on ne fait point 'effort pour en avoir.

Le Chev. Sur ce pic-là le parterre a per- La fcondité u son procès. Mais si le potager gagne sa du Potages, suse dès le mois de Mai, que sera-ce su

10is de Septembre?

Le Pr. Il y a quelque chose de plus : je e borne pas son mérite aux fleurs du prinems, ni aux fruits de l'autonne : c'est d'un out de l'année à l'autre qu'il enrichit sons naître par des présens toûjours nouveaux.

Tout ce que la terre produit de plusilutaire dans ses différentes parties, dans es mallées, dans ses plaines, & sur ses ôteaux, le potager le rassemble sous la nain de l'homme. Il devient son grand nagafin de nourritures, de remédes, & l'amusemens. L'homme y recueille chaque jour ce que la faifon lui produit. Il y oit les ébauches & les accroissemens senibles de ce qu'il recueillera dans la suite

E vi

ÉLOGE DU Il jouit à la fois de ce qu'on lui donne, & POTAGER. de ce qu'on lui promèt. Il ne peut qu'être infiniment flatté d'entrer dans un endroit où tout ce qu'il rencontre lui-offre des préfens, & femble travailler avec une industrie particulière pour remplir tous fes besoins, & pour contenter tous ses

goûts.

Les vignes & les terres labourées ne nous donnent qu'une fois l'an : elles demeurent enfuite dans l'inaction pendant pluseurs mois. Souvent le repos d'une année entière devient nécessaire pour les remettre de leur épuisement. Le potager tout au contraire, produit récolte sur récolte. Il continue les libéralités jusqu'en hyver, & il semble réserver à dessein pour ce tems là des fruits & des s'égumes qui soient de garde, afin que nous jouissions toûjours de ses faveurs, même lorsque l'excès du froid le resterre, & interrompt fes services.

Le Chev. Vous prêtez-là au potage : les plus belles intentions du monde : mais dans la vérité les choses se font comme sa

on avoit eu ces intentions.

Le Pr. L'intention de nous donner des légumes & des fruits, & celle de nous faire ce bien avec ménagement & à propos, font des desseins très-réels. Mais vous

DELA NATURE, Entr. V. 109 vez où ils résident. L'Auteur de la nature ÉLOGE DE joint une sage économie à une profusion Potagen. uns bornes. Il ménage les différentes efpées de fruits & de légumes, de manière ue nos tables en puissent être couvertes ans toutes les failons de l'année. Il les Sucrettion ait succéder sans interruption, comme des fruits &c uns confusion, les unes aux autres. Il ne rodigue pas ses biens tout à la fois, jusu'à nous accabler par la foule. Il les affaionne plûtôt en leur donnant à tous le méite de la nouveauté. Il commence par la élicatesse des fruits rouges. Il continue nsuite de mois en mois, ou plutôt de emaine en semaine à nous en donner de ouveaux de toute qualité & de toute ouleur, qui ne sont pas de garde, parce u'il les remplacera bientôt par d'autres. l réserve pour la triste saison les produtions d'une confistance ferme : & lors nême que la terre engourdie par le froid ne produit plus rien, la serre où l'on garde es fruits, continue à donner de tems à aure à certaines espéces, la maturité qui leur woit été refulée sur l'arbre. Cette précaution bienfaisante procure à l'hyver même une récolte qui lui est propre, & des fruits inconnus à toute autre saison. L'année devient ainsi un cercle perpétuel de fleurs & de fruits, Une partie de ce cercle

ÉLOGEDU est souvent dégarnie de sleurs. Mais les POTAGER. fruits n'y laissent aucun vuide. Nous pourrons, quand il vous plaira, justifier cette vérité en examinant en détail la suite des productions du potager : vous trouverez qu'elle n'est jamais interrompue.

Le Chev. Un jardin comme celui-ci, à ce que je vois, est un fonds inépuisable.

Le Pr. Un pareil bien mérite sans doute qu'on fasse quelques esforts pour se le procurer. Il n'y a rien non plus qui soit aujouxd'hui plus à la mode qu'un beau potager. Ainsi la raison & la mode sont quelquesis. Present a schable.

fois d'aord ensemble.

Le Chev. Nous avons au logis un potager qui on parle de renouveller en entier ,
parce que rien n'y réuffit. Apprenez-moi ,
je vous prie , comment vous le voudriez
ordonner , s'il étoit à vous. Celt un grand
terrain quarté fort étendu. Je commence
par faire main basse sur tout ce qui s'y
trouve. Je vous livre la place nette. Vouspouvez à présent alligner & planter : rien
ne vous gêne.

Le Pr. Vous me livrez un terrain sur lequel il faudroit peut-être placer toute au-

tre chose qu'un potager.

Le Cheo. Mais c'est de tout le terrainl'endroit qui a paru le plus propre à l'architecte pour faire une belle figure avec

DE LA NATURE, Entr. V. 111 reste. Il n'est pas facile de changer. Le Pr. Quand il est question de choisir POTAGER. emplacement d'un potager, on dit queluefois que c'est moins l'avis d'un archicte qu'il faut prendre, que celui d'un irdinier; de crainte que quand on s'est éterminé au choix d'un terrain par le seul notif de la fimétrie ou de la commodité, ous ne vous trouviez par la suite ou acablé de frais pour réformer un fonds inertile, ou éternellement contredit par la nalignité d'une nature, qu'aucune indutrie, qu'aucune culture ne peut ni vaincre, ii changer. Je crois qu'il n'en serams ainsi lu terrain où vous m'avez rendu maître l'ordonner en toute liberté. Mais voici généralement parlant, ce qui peut faire un on potager. Il ne sera jamais de bon rapport qu'on n'ait pris soin d'abord d'y réuir cinq choses toutes différentes. Le bononds de terre; l'aspect favorable; la belle listribution du terrain ; l'eau ; & le choix les plantes. Voilà une ample matière : mais nous remettrons, s'il vous plaît, à demain i nous en entretenir. Achevons notre promenade en relifant le premier endroit de

Le Chev. C'est votre poète favori. Le Pr. C'est le livre qui commença;

la Métairie du P. de Vanière, qui nous

tombera sous la main.

#### TIL LE SPECTACLE

ÉLOGEDU lorsque j'étois encore à votre âge, à me POTAGER. donner du goût pour la lecture. Les premières idées qui sont entrées avec agrément dans notre esprit, sont toûjours celles qui s'estacent le moins, & dont le retour fasse le plus de plaisse. J'ai remarqué depuis, que les plus beaux traits de la Métairie étoient empruntés de l'agriculture de Columelle. Je vous conseille en vrai ami de les voir de la première main.



DE LA NATURE, Entr. VI. 113

· 技術的學術學學學學學學學學學學學學學學學

## L'ORDONNANCE THE POTAGER.

SIXIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Ous allons reunir bon Instruction de M. de fonds de terre, l'aspect, Quintinya. a belle distribution, l'eau, & le choix des plantes': nous allons faire un potager par- Joh, Mertimer ait. Le Pr. Dans nos conversations nous Regal society.

:aillons en plein drap : nous allons au nieux. Sur le terrain on s'arrange le moins mal qu'il est possible.

Le grain de terre en général peut être Le grain de de trois fortes, fable, limon, terre forte. Le fable est un amas de petites pièces du- Sable. res, pierreules, défunies, approchant de la figure ronde, & presque inalliables entr'elles. A mesure que les parties en sont éloignées de la figure ronde & vont en se groffissant, cette terre devient par dégré

Infraction de M. de la Hushandry by fellow of the

Ordon-arène, gravier, pierrailles. Tous ces dif-MANCE du férens fols peuvent bien recevoir dans POTAGER. leurs interflices l'eau, l'huile, le fel, le feu, l'air, & tous les principes de la végétation: mais ils ne retiennent rien. Tout en fort presque aussi alément qu'il y entre, & la culture pour l'ordinaire en est asse-

Terre fran-

infructueuse.

La terre franche au contraire est un amas de molécules ou petites masses, extrêmement sines, probablement cubiques\*, propres à se rapprocher exactement, & à demeurer unies & entallées. A mesure que la termes de d'un grain serré & sans interfites entre ses molécules, elle devient terre forte, argile, glaise, craie. Tous ces sols peuvent retenir les sues qu'ils reçoivent: mais ils reçoivent difficilement l'impression de l'eau, de la chaleur, & de l'air. Les sibres des plantes n'y pénétrent qu'avec peine, & la culture en est ou fort pénible, ou totalement impossible.

Limon,

Le limon ou la terre moyenne, est une poudre qui tient de la mobilité du sable, & de la consistance de la terre franche, un composé de petites masses souples ou pliantes, un peu spongieuses, saciles à désunir par le labour, & aussi propres à s'ouvrir aux instuences de l'air, qu'à retenir long-

<sup>\*</sup> De la figure d'un dé à jouer.

DE LA NATURE, Entr. VI. 115 ms ce qu'elles en ont reçû. Les plantes y Ordonoussent leurs fibres sans résistance, & y NANCE DU ouvent une nourriture abondante.

POTAGER.

Le Chev. Heureux celui qui peut asseoir n potager dans un fonds de cette nature, ui tjenne le milieu entre la terre serrée & terre légère. Mus comment connoît-on Marques de la bonne terre u'une terre est telle que vous la souhaitez?

Le Pr. Ce juste tempérament du sol, ue j'appelle limon, se déclare d'un côté ar la facilité de le manier, & d'un autre ar la vigueur de ses productions. Mais l n'est que trop commun d'avoir en ce genre du trop ou du trop peu : & terre noyenne se partage en bien des dégrés qui a rendent fabloneuse sans être fable; ou qui la rapprochent de l'argile, sans être arzile en effet.

Le Chev. Quand une terre est trop maigre ou trop forte, ne peut-on pas la réfor-

mer?

Le Pr. Les jardiniers tâchent de corriger ces défauts par la diversité des amande-mens. mens; c'est-à-dire, des fumiers ou des terres qu'ils répandent sur leur jardin, pour le rendre fertile. Ils mettent du fumier de cheval, qui est léger & sec, dans les terres franches & tenaces. Ils mettent du fumier de vache, qui est gras & lourd, dans les terres sabloneuses. Ils tâchent par là de

#### TIE LE SPECTACLE

- Ordon- lier les unes & de raréfier les autres : cé MANCE DU qui est profitable & bien entendu.

POTAJER. Les propriétaires laborieux employent
Mélange des un moyen qui est plus esficace & plus durable, en corrigeant le principe même du

rable, en corrigeant le principe même du mal. Ils font creuser sous terre, à quelque profondeur, ou dans leur jardin même, ou dans le voisinage, & tâchent de trouver un lit de terre d'une qualité toute différente de celle qui fait le sujèt de leurs plaintes. Ils mélangent & épaissillent un fonds aride & sabloneux, avec de la terre franche, ou du moins avec de la terre de marais, qui n'est souvent qu'un limon noir & liant. Au contraire ils effondrent & delserrent un terrain argileux en y mêlant une bonne quantité de fable ; foit de celui qu'on trouve au bord des rivières; soit de celui qu'on trouve dans des veines graveleuses sous terre. On laisse ces terres mélangées se reposer par tas. On donne à ces natures différentes le tems de se pénétrer intimement. Le soleil, les vents, la gelée, & l'action perpétuelle de l'air acheveront de préparer le tout : on plante alors dans un fonds tout neuf.

Mais comme nous n'acquérons nos connoissances qu'à tâton, & que nous pourrions aisément nous méprendre dans le choix d'une terre qui nous paroîtroit

DE LA NATURE, Entr. VI. 117 pre à remédier au défordre de la nôtre. ORBONest de la prudence de faire d'abord ces NANCE DE reuves en petit, & de s'assurer par des Potager. cès marqués qu'on n'entreprendra pas

vain la réforme de la place entière. Au reste, soit que vous renouvelliez r ces mélanges tout le fonds du potager; it que vous vouliez les borner à quelies quarrés, ou aux tranchées destinées our vos arbres ; les deux points essentiels nt de donner aux terres mélangées un de repos tout au moins avant que d'y anter, & de ne point faire ce mélange regrèt, mais jusqu'à trois & même quae piés de profondeur : autrement vos rbres, ou même plusieurs de vos légunes périront sans ressource lorsque leurs acines viendront à percer dans une aure veine de terre qui les blessera par sa ureté, ou qui les affamera par la lécheeffe.

Le Chev. Je comprens que si on méangeoit les terres jusqu'à cette profonleur, la qualité de l'une réformeroit le défaut de l'autre : mais voilà une terrible dépense.

Le Pr. Si le terrain étoit fort grand l'entreprise coûteroit trop. Mais il y a quelques autres moyens de corriger sans frais une partie des défauts de la terre. Est-elle

ORDON-lourde, difficile à émouvoir, & spon-MANCE DU gieuse? on peut se bien trouver de tenir POTAGER, les quarrés du potager un peu élevés vers Quartée a le milieu, & abbaillés vers les extrémités des de bahu. en deux pentes imperceptibles. Les caux qui la retroidissent en y séjournant trop,

en deux pentes imperceptibles. Les eaux qui la refroidissent en y séjournant trop, s'écouleront vers les allées où l'on peut les recevoir dans une pierrée cachée sous terre pour les conduire hors de l'enceinte dans un fossé.

Quarrés en-

La terre est-elle au contraire aride & poreuse? on tient les quarrés du jardin un peu plus bas & plus ensoncés que les allées: ou même on se contente de tenir les sentiers plus hauts que les planches: pour entretenir par-tout un sonds d'humidité, & pour conserver aux légumes tout le profit des arrosemens.

De quelque nature que soit le sonds de

Pratique pour soute forte de fonds.

terre, c'est une pratique excellente de jetter toutes les néges des allées dans les quarrés. L'expérience nous apprend que les terres en deviennent plus sécondes.

Le Chev. Y a-t-il quelques fonds qu'on

ne puisse fertiliser?

Le Pr. Il y en a de deux sortes qu'il seroit mieux d'abandonner que d'y risquer jamais un potager; c'est la pierraille & le crayon.

Après le grain de terre, qui mérite in-

DE LA NATURE, Entr. VI. 119
ontestablement la première attention, ORDONarce qu'il est la principale cause de l'a-NANCE DU
ondance & de la saveur des productions POTAGER.
lu potager: rien n'est ensuite plus imporla situation. Elle est bonne à tous

gards quand elle délivre le potager des ents fàcheux, & qu'elle le présente à l'aspect du soleil qui lui convient.

Le Chev. Mais tous les vents ne sont-ils pas pernicieux à mesure qu'ils deviennent orts ? comment s'en délivrer ?

Le Pr. 11 faut au moins faire en forte de vavoir pas contre foi les plus facheux, je reux dire les vents de nord ou de nordoueft, & les vents orageux. On pourroit lire du premier ce que l'Ecriture dit d'un grand conquérant que Dieu fait partir lans fa colère : \* avant qu'i vint, 1 a terre \* sunt qu'i vint, 1 a terre toit un jardin de délices : après son passent de l'haleine du nord-oueft n'est pas si meur la ma l'intere que celle de la bise : mais elle arrête et intère que celle de la bise : mais elle arrête et intère que celle de la bise : mais elle arrête et souvent précédé d'une gréle qui anéantit en quelques minutes toutes les promesses du printems.

Quoique ces deux vents soient pour l'ordinaire les plus mal-intentionnés de tous, si cela se peut dire; chaque situation peut avoir encore quelques autres vents à

100

ORDON- redouter. On examine d'où viennent les NANCE DU plus dangereux, & ceux sur-tout qui amé-POTAGER. nent les orages, & qui dépouillent les arbres de leurs fruits.

> Le Chev. A quoi, je vous prie, peut fervir une telle connoissance? On peut bien savoir d'où vient le vent; mais est-on

maître de l'empêcher?

Le Pr. On garantit le potager des infultes des vents les plus à craindre, ou à l'aide d'une muraille fort élevée; ou en leur barrant le passage par un bâtiment spacieux; ou en leur opposant, comme i est d'usige en Normandie & en Bretagne, un grand bois qui rompe tous leurs essont si ou en plaçant le potager sous l'abri d'une colline qui leur ferme toute avenue.

A fpect du

Autant le potager craint les mauvais vents , autant a t-il intérêt de jouir de l'aspect d'un beau soleil. L'exposition directe au midi est presque tosijours à souhaiter, à moins que votre terre ne soit extrémement légère & maigre. Elle s'épuiseroit bien vite sous un soleil trop brûlant. On présère ensuite l'aspect du levant à celui du couchant. L'exposition au nord est la pire de toutes, si elle n'est rachettée par un excellent souds de terre.

Le Chep. Je doute qu'un terrain tout à découvert

DE LA NATURE, Entr. VI. 121 écouvert du côté des vents froids puille Ordon-

ien produire de bon.

ORDON-

Le Pr. On voit cependant quelques POTAGER. xemples du contraire. L'excellent vin de illeri de recueille sur la côte de Vèrzenai sui s'abaisse sans vers le Nord, & où : soleil ne donne qu'obliquement.

Expolition

Le Chev. Ce que vous avez dit, Moncur, de l'exposition du jardin en entier, des espaliers, 
n le peut dire apparemment de l'exposiion de chaque muraille : ainsi le meilleur 
spalier sera d'abord celui qui reçoit le 
bleil du midi; ensuite la muraille qui rejarde le soleil levant. Pour quels arbres ,
'il vous plaît, réserve ton ces exposiions 3 J'ai quelquesois vû le sruit se couonner ou se cuire à l'exposition du midi 
au lieu de mûrir.

Le Pr. Cela peut arriver quand on le légarnit trop tôt de les feuilles. On réferve espainer du midi pour les bons chrétiens l'hyver, pour les raisins muscats; & pour out ce qui mînis disficilement. La muraille que le soleil regarde en se levant sera plus ropre pour les pêchers, dont l'écorce endre redoute au midi les alternatives de a pluie & du grand chaud qui la séchent le la crevassent. L'aspect du couchant encore son mérite. Celui du Nord est le noins savorable : à peine le soleil dana

Tome 11.

ORDON les plus grands jours y jette r- il de côté NAN E DU quelques regards indifférens & dénués de POTAGER, toute chaleur.

Le Chev. Monsieur le Comte m'a fait remarquer qu'il avoit procuré le soleil à tous les murs de son potager. Au lieu de présenter de face les quatre murs aux quatre points du monde, il y a sait tourner les quatre coins qui y réunissent les murs. D'où il arrive que le soleil en se levant échausse les deux espaliers qui se joignent au point du couchant. Quand il est parvenu à midi, il échausse les deux murailles qui se réunissent vis-à-vis du côté du nord. Enfin lorsqu'il baisse, il porte à la sois ses rayons sur les deux murailles qui s'avancent vers le levant.

Le Pr. De cette façon rien n'échappe à fon action bien faisante, & tous les murs sont à peu près également garnis de ver-

dure & de fruits.

Cispi.

Il y a des curieux qui fortifient la réfléxion des rayons par un crépi bien blanc & bien uni, dont on remplit exacement tous les trous & les cavités qui pourroient abforber ou détourner la chaleur. Mais l'abri du vent qui est le principal avantage des espaliers, peut suffire avec la bonne exposition pour les faire prospérer.

Le Chev. Le crépi peut auffi écarter les

DE LA NATURE, Entr. VI. 123

ts, les souris, les loires, & tous les ani- ORDONaux mal-faifans. Ils vont chercher leur NANCE DU te ailleurs. Quel bois employe-t-on pour Potager. treillage qui soûtient l'espalier, & qui

nbellit toute la place?

Le Pr. Du châtaignier ou du cœur de Treillage,

iêne sans aubier. Le tout doit être bien oulu & défendu contre la pourriture, remièrement par une couche de blanc de érule, ou de jaune qui coûtera moins que . céruse, & ensuite par une ou deux couhes de verd de montagne en huile. Ce treilige peut durer trente ou trente-cinq ans.

Le Chev. Comment avez-vous pû donner ux espaliers de votre presbytère un si grand ir de propreté sans le secours du treillage ?

Le Pr. J'ai fait ce que bien des conoisseurs pratiquent à présent. Au lieu sil d'archale 'un treillage d'échalas qui donne souent retraite à bien des ennemis, on peut contenter d'un treillage de gros fil d'arhal. Les frais en sont modiques, & la durée oute autre. On peut le mettre en huile de eur que le fil ne se rouille & ne nuise à l'é. orce. D'autres méprisent cette précaution.

Le Chev. Au travers de cette porte à laire voie, qui ferme la melonière, j'apperçois autour des murailles une espéce le petit toît dont je ne comprens pas juel peut être l'usage

Fij

ORDON- Le Pr. Un officier qui a fait fort long NANCE DU tems de la culture des fruits l'amusement POTAGER. de sa retraite durant la paix, & qui mérite par les rares succès de ses soins d'être pro-Auvent. posé pour modéle, a ajoûté au crépi & au treillage une espéce d'auvent ou d'avance qu'on a mise ici en œuvre pour perfectionner les bonnes expolitions. On garnit le haut des murs de petites barres de fer ou de bois sortant de la maçonnerie, de deux piés ou environ, & posées de distance en distance, un peu en pente, avec un crochèt au bout, pour soûtenir une ou deux planches qu'on ôte quand on veut procurer aux feuilles le rafraîchissement de la pluie & de la rosée. Cet auvent en arrêtant l'action de l'air par le haut, empêche l'arbre de pousser aussi fort de ce côté, & le fait travailler à droite & à gauche. En second lieu, il aide à couvrir parfaitement les espaliers durant les fortes gelées: il épargne aux boutons & aux fruits bien des coups de grêle : & enfin il écarte de dessus l'arbre l'égoût de la muraille qui, en tombant toûjours sur les

mêmes branches, les pourrit, ou les cave,

& les fait gommer \*.

<sup>\*</sup> Un paillasson qu'on roule & qu'on déroule, peut praduire les mêmes avantages sans frais, & préserver le pechet des grands coups de soleil.

#### BELA NATURE, Entr. VI. 125

Après avoir réglé l'emplacement & Oadonl'enceinte, il faut distribuer tout le terrain. Nance du On le partage en deux, en quatre, ou Potageix. en six grands quarrés coupés & environnés de grandes allées. Au lieu de quardu terrain.

rés, on peut, mais plus rarement, divifer le tout en quatre triangles qui feront léparés par deux allées en fautoir, c'est-à-dire, en croix de S. André. Le centre en est occupé par une fontaine ou par un large bassin. Il est naturel de trouver d'abord en en-

trant une allée fort large. Si l'entrée du potager se trouve juste au milieu, ce qui est plus réguier, la distribution par quarrés paroît alors nécellaire pour présenter à ceux qui entrent une belle allée de sace & une autre de traverse. Si l'on est contraint de placer l'entrée du potager dans un coin, on peut alors ou pour d'autres raisons, saire usage de la division en sautoir pour trouver tout d'un coup trois allées en entrant, savoir celles qui régnent le long des deux murs, & celle qui traverse les triangles. Mais comme l'extrémité de ces piéces désigure-le terrain par

leur forme pointue, on les échancre par un demi cercle qui élargit la place, & qui fait que les arbres en buisson s'y trouvent

suffisamment séparés.

Le Chev. Je suis assez surpris de voir Costières,

ORDON- mettre ici sept ou huit piés de distance NANCE DU entre les murailles & la bordure des allées.
POTAGER. Le Pr. On empêche par-là l'ombre des grands buissons d'arriver au pié de l'espa-

grands buillons d'artiver au pié de l'efpalier. On le fait auffi pour y cultiver à l'abrit & fous la réfléxion du foleil différentes fortes de légumes hâtifs : & il arrive toûjours que le bénéfice des terreaux, des labours, & des arrofemens qu'on leur réitère fouvent, se communique aux piés des arbres fruitiers.

Le Chev. Je regardois ce terrain comme perdu: mais je vois qu'il est doublement bien employé.

Emploi des quatiés

Le Pr. Révenons aux quarrés, La platebande qui les environne, & où l'On difpose les arbres en buisson, est réglée d'un côté par la bordure de l'allée, & de l'autre par le sentier qui termine les planches dont l'intérieur de ces grandes piéces est tout rempli.

Le Chev. Je remarque qu'on a planté les buillons allez loin de la bordure, & qu'ils sont fort voissins des planches. Ne teroient-ils pas mieux justement au milieu de la plate-bande?

Le Pr. On les mèt au moins à cinq piés de la bordure, afin que quand les branches s'étendront, elles n'anticipent point sur l'allée. On est maître alors de reculer le DE LA NATURE, Entr. VI. 127

dentier en dedans, en diminuant quelque Ordonpeu de la longueur des planches.

NANCE DU
Le Chev. J'ai vû de beaux potagets POTAGER.

Le Chev. J'ai vû de beaux potagers Potagers dont toutes les piéces étoient réglées par Bordures, des bordures de buis. Le toutes les bordures sont composées de quelque plante d'usage.

Le Pr. C'est une épargne. Le buis occupe inutilement la terre : il est vorace & demande bien des soins. Les bordures ne sont-elles pas mieux étant garnies de plantes usuelles & propres à la fourniture des salades, ou du moins estimables, soit par leur odeur, soit par quelque qualité médicinale ? Ici c'est une route de melisse, là une enfilade de piés de lavande. On bordera une allée avec du perfit, sune autre avec des chicorées sauvages, on de l'abfinte, ou de la marjolaine. Sur une même ligne on fait quelquefois succéder la sauge à l'hyssope, & le thim à la pimprenelle. On peut faire des bordures de traissers. On y employe aussi les violettes de Mars, pour en faire du sirop dans la saison. Quelques uns font sécher à l'ombre les feuilles du violier & en font ulage en guile de thé.

On garnit quelquefois les allées les moins nécessaires, ou d'une pièce de gazon; ou d'un tapis de fraisiers. On peut embellir une allée de traverse & peu fré-

Ordon-quentée, en y semant dans le milieu tra NANCE DU massif de coquelicots doubles. On semera Potager. des pavots dans un autre. On peut y élever des graines d'anémones, de renoncules, d'œillèts, de giroflées. Ces forêts de fleurs ornent sans frais le terrain inutile, & font

la pépinière du parterre.

Quant à l'intérieur des quarrés, on les Ordre des coupe par des planches de quatre piés de large, avec un sentier d'un pié entre deux. Le jardinier, par cette distribution, peut de dedans le fentier porter la main & le plantoir jusqu'au milieu de la planche, & cultiver tout fans effort.

> Le Chev. Il y a ici près hors de l'enceinte, un bout de terrain que le jardinier employe en légumes. Toutes les planches en font disposées d'une façon qui m'a paru nouvelle. Elles font toutes fort élevées d'un côté, & vont de l'autre en s'abaiffant en pente. Que gagne t-il à cet arran-

gement?

Planches en

planches,

Le Pr. C'est ce qu'on appelle des planches en ados. Vous avez pû remarquer qu'elles s'élévent contre le nord, & qu'elles s'abaissent vers le midi. En voici l'usage. Si la terre est trop humide, trop engourdie, & sur-tout exposée à être battue des vents froids, c'est une méthode très - utile & trop peu pratiquée, de mettre pour lors

DE LA NATURE, Entr. VI. 129

les planches en ados. Cette figure étant Oadonuniforme le long d'un quarré, l'œil n'en NANCE DU est point choqué. L'eau qui s'écoule né-Potages. cessairement dans le sentier, tiendra toute la planche plus à sec. La pente des terres présentera au soleil une surface où le rayon tombera presqu'à la perpendiculaire; ce qui fortifie la réfléxion & double la cha-

leur. Un troissème avantage, & peut-être supérieur aux deux autres, c'est que la gelée & le vent de bise rompus contre le dos de ces planches élevées, endommageront beaucoup moins les légumes qui se trouveront comme cachées & hors d'insulte de l'autre côté. Cette pratique des ados est une imitation du grand jardin de la nature, où celui qui donne l'accroissement aux plantes, leur a ménagé de distance en distance des collines & des pentes pour recevoir & pour réfléchir plus vivement les rayons du soleil sur les plantes, qui, sans ce secours, ne mûriroient presque jamais

dans des climats tempérés. Mais quelque avantageuse que soit la L'ean, disposition que vous donnez à votre jardin entier, & à chacune de ses parties, voirs ne parviendrez à fertiliser le tout, qu'autant que vous aurez à votre commandement une eau toûjours prête à être portée dans tous les quartiers du jardin.

ORDON- Le Chev. Qu'il est agréable de pouvoir, NANCE DU COMME ici, d'un coup de clef, distribuer POTAGER, l'eau d'une claire fontaine au busset, à la Faut de fonc utisse, au bassin du parterre, & aux cutaine. vettes du potager!

Le Pr. Quoique cette eau reposée & échaussée à l'ait devienne propre à aider le cours de la séve dans les plantes, je serois de tivière, au moins autant de cas d'une eau de rivière, qui recevant sans cesse. le sel volatil

vière, qui recevant fans cesse se les autres influences de l'air, ne peut manquer d'être salutaire aux plantes. La

de puis, pire de toutes, est celle d'un puits dont le froid peut être mortel aux racines. Le jardinier se garde bien de l'employer sans l'avoir exposée à l'air.

de cherne. Le Chev. Approuvez-vous l'usage des

Le Pr. L'eau de cîterne, qui n'est qu'une eau de pluie ramassée, est fort ségère. Ce peut être une boisson saine quand on sait la conserver pure. Mais soit qu'on manque d'eau, soit qu'on n'en soit point entièrement dépourvs, on se trouve totipours bien de pratiquer une cîterne dans l'épaisseur de ces terrasses sur les maisons de campagne dont on veut renàre le séjour sain, & les vûes dégagées. Une large cîterne va recueillir en un instant toute l'eau

DE LA NATURE, Entr. VI. 131

qu'un orage passager répand sur vos bâtimens & dans vos cours. Elle mèt à votre NANCE DU portée un réservoir toûjours sûr en cas de Potagers teu. C'est pour vous une ressource certaine quand la sécheresse târit les puits & les ruiffeaux. L'eau en est admirable pour les arrofemens. Le limon des cours, & le nître que l'eau balaye de toutes les parties du logis, forment au fond de la cîterne un sédiment que le jardinier présère à tous les terreaux & à tous les amandemens imaginables, soit pour fortifier ce qui se portoit bien, soit pour ranimer ce qui périssoit.

La place, après ces préparatifs, est en Le choix des état de recevoir le jeune plant dont on la arbtes. veut garnir. C'est ici qu'il faut beaucoup de précaution pour n'être pas trompé dans l'achat des arbres, & pour ne pas attendre des sept ou huit années le fruit d'un poirier

qu'il faudra ensuite arracher.

Le Chev. N'a-t-on pas des marques sûres pour connoître les espéces avant que

d'avoir vû le fruit?

Le Pr. Il y a bien des espéces, sur-tout en fait de pêchers, dont le bois & le feuillage font si semblables, que les plus habiles y sont souvent trompés. On ne sauroit trop se défier des charlataneries de certains jardiniers, des méprises de ceux-mêmes qui ont le plus de probité, & enfin de cet abus qui

ORDON- régne dans les noms des arbres fruitiers NANCE DU Ce qu'on appelle à Paris la Reine-Claude, POTAGER. on l'appelle à Tours l'abricot verd, à Rouen la verte-bonne; à Vitri \* la prunedauphine. Il en est de même des autres

dauphine. Il en est de même des autres fruits. Ils changent souvent de nom d'un jardin à l'autre dans un même lieu.

Le Chev. Voilà le vrai moyen de ne savoir ce qu'on achette. Mais le mal est il sans reméde?

Le Pr. Ce qu'on peut faire de mieux, est de faire se achats en lieu sur, de s'expliquer de manière à lever toute équivoque, & d'avoir, s'il est possible, des espéces connues & éprouvées. Quand on est éloigné des pépinières publiques, on peut tenir en réserve nombre de belles espéces dans des mannequins, c'est-à-dire, dans des paniers à claire voie, pour remplacer d'une façon sûre tout ce qui pourroit manquer, ou déranger le bel ordre & la suite qu'on veut mettre dans ses fruits. Remarquez que le jeune pêcher veut être tiré du mannequin au bout d'un an.

Distance d'un arbre à l'aurre. Le Chev. Quand il s'agira de planter les espaliers & les buissons, quelle distance doit-il y avoir de l'un à l'autre? Je trouve ici tous les arbres une sois plus éloignés

<sup>\*</sup> Village à une lieue de Paris , où sont les plus belles pépinières du royaume,

BE LA NATURE, Entr. VI. 133

les uns des autres, qu'ils ne le sont ailleurs. ORDON-Le Pr. C'est parce que le grain de terre NANCE DU est excellent. S'il étoit maigre ou peu ser- Potager.

tile, on les rapprocheroit davantage.

Le Chev. Il semble qu'il faudroit faire tout le contraire. l'ourquoi exiger de la terre qu'elle nourrille plus à proportion qu'elle a moins de nourriture à donner?

Le Pr. Je vais d'abord vous exposer la pratique qu'on suit : après quoi je vous en

rendrai raison.

Sur une muraille basse, comme de sept Muraille ou huit piés, on sépare les arbres beaucoup basse, plus que sur une haute, afin qu'ils puissent s'étendre sans confusion, & regagner de côté la liberté qu'on leur ôte vers le haut.

Sur une muraille haute de douze ou quinze piés, on les serre davantage, en haute. observant de placer un arbre nain, entre

deux arbres de demie tige, pour garnir & mettre à profit tout le mur.

Mais c'est la bonté plus ou moins grande du fonds de terre qui doit fixer leur juste distance. Si la muraille est basse & que le fonds de terre soit très-bon, les poiriers & les pêchers doivent être mis à la distance de neuf piés l'un de l'autre : les abricotiers & les pruniers jettant plus de bois, seront espacés de douze piés. Le fonds de terre n'est-il que médiocre ? on les rapproche de

ORDON- trois piés; en sorte que ceux de la première NARE DU classe sient à six piès près l'un de l'autre; POIAGER. & ceux de la seconde à neus. La muraille se saigle pour trouve-t-elle haute, & le sonds de terre espace tels are excellent; on mèt les hautes & les basses de la basse saigle pour mouve-trelle naute, & le sonds de terre espace tels are excellent; on mèt les hautes & les basses de la basse saigle par le saig

tiges à fix piés de distance. Le fonds n'est-il que médiocre ? on les serrera, & quatre piés de distance suffiront. Voici pourquoi.

Les fruits ne viennent communément que sur de petites branches foibles, qui périssent la plûpart au bout de quelques années. Les branches fortes & vigoureuses se mettent toutes à bois, & le fruit qui y vient est un trop petit objet pour y faire quelque fonds. Si vos arbres allongent leurs racines dans une excellente terre . & n'ont qu'un petit espace pour étendre leurs branches, vous serez contraint de tailler cellesci de court, de peur qu'elles ne se mettent aux prises avec les branches des arbres voifins, d'où il arrivera que tout ce qu'elles donneront sera très-vigoureux, & se mettra à bois; au lieu qu'en s'étendant à l'aise; elles donneront aussi une multitude de menues branches propres à porter du fruit. Vos arbres s'étendant peu dans les fonds maigres ou médiocres, c'est une suite nécessaire qu'il faille les planter plus serrés.

Quoiqu'on puisse, même dans les bons fonds, donner un peu moins d'espace aux

DE LA NATURE, Entr. VI. 137 arbres en buisson, attendu qu'ils peuvent Ordonmonter plus librement & s'étendre en cir- NANCE DU conférence, cependant il y faut de la ré- POTAGER. gle : & elle se réduit à procurer prudemment à tous vos arbres la place nécessaire pour s'étendre à l'aise sans se gourmander les uns les autres.

Le Chev. Quand il s'agit de planter, je vois toûjours faire des tranchées fort profondes : quelle régle, je vous prie, fuit-on

à cet égard?

Le Pr. Pour planter les espaliers, on Piéparations commence par faire le long de la muraille pour plantes. une tranchée large de six piés sur trois de profondeur. Pour planter les buissons, la tranchée doit être de huit piés de large \*, fur trois ou quatre de profondeur, à moins que cette fouille n'ait été faite d'un bout du jardin à l'autre.

Le Chev. Mais pourquoi deux piés de plus pour la tranchée des buissons?

Le Pr. L'espalier qu'on cole à la muraille, en détourne ses racines, & a besoin de six piés pour les étendre de l'autre côté. Le buisson qu'on place au milieu de la tranchée n'a pas trop de quatre piés de bonne terre de part & d'autre, pour l'entretien de fes racines. Si la tranchée étoit moins large, les racines rencontreroient trop tôt la manwaife terre.

ORDON- Quant à la terre qu'on a tirée de la NANCE DU tranchée, ou bien on la remplace par une POTAGER. meilleure, ou bien on la coupe avec une autre qui soit d'une qualité propre à la réformer.

Le Chev. On veut être fûr que l'arbre

Traitement des branches.

Le Pr. Il faut ensuite régler le traitement qu'on doit faire aux branches & aux racines des arbres qu'on veut planter. L'arbre vit des sucs qu'il reçoit sous terre par ses racines & par ses chevelus, & des influences de l'air qu'il respire par ses branches & par ses seuilles. Les racines & les branches, les chevelus & les feuilles, concourent à le faire vivre. Mais la principale provision de nourriture est reçûe par les racines. On affoiblit le promier principe de la force d'un arbre quand on lui taille sa motte pour le transplanter fur le champ. On l'affoiblit encore plus en mettant ses racines à l'air. Il est donc juste d'exiger de lui d'autant moins qu'on l'affoiblit davantage. Si vous tailkz fa motte, racourcillez les branches, Mais & vous découvrez ses racines, il faudra l'étêter; afin qu'au lieu des branches il n'ait plus que quelques boutons à nourrir pour réparer peu à peu ses pertes par de nouveaux jets. Avec la motte on lui peut

DE LA NATURE, Entr. VI. 137 conserver une partie de son seuillage qui Ordonne lui est pas inutile. Mais quand les ra-NANCE DE cines ont été dégarnies de terre, tout lan- POTAGER. guit davantage, & les feuilles qu'on y voudroit laisser se sécheront.

Le Chev. Mais qu'arriveroit-il, si on laissoit toutes les branches aux arbres qu'on

transplante?

Le Pr. La séve étant trop foible pour produire du bois, travailleroit dans les menues branches, & donneroit du fruit dès l'année suivante. L'arbre séduiroit par une belle apparence; mais ne produisant plus de branches à bois, qui font la refsource de l'arbre, & le principe des branches à fruits, il ne feroit point de tête. Il s'entretiendroit dans une petitesse & une langueur extrême : il faudroit enfin l'arracher. Passons aux racines.

Monsieur de la Quintynie les traitoit Traitement presqu'aussi impitoyablement que les branches. A peine en laisfoit - il deux ou trois : encore les racourcissoit-il jusqu'à ne leur donner que dix ou douze pouces tout au plus. Sa méthode est encore suivie dans bien

des endroits.

Le Chev. Est-il permis de s'en écarter ? Il patle pour l'oracle du jardinage.

Le Pr. Affûrément on lui a de grandes obligations. Mais des curieux du premier

ORDON- Ordre, & en particulier Messieurs le Nor-NANCE DU mand pere & fils, successeurs l'un & l'autre POTAGER, de M. de la Quintynie, ont trouvé après des épreuves réitérées avec toute l'exacti-

Mémoire de tude possible, qu'un arbre planté avec tout M. le Nor-ce qu'il a de racines saines, réuffissoit beau-

coup mieux, & acquéroit promtement une toute autre vigueur que son voissin qui avoit été planté avec un petit nombre de racines tailées de court. Et quand le contraire est arrivé, on a presque toûjours découvert une cause sensible de cette irrégulatité, qu'ne provenoit pas du plus ou du moins de racines.

Le Chev. On ne risque rien quand on agit sur la foi de pareils guides.

Le Pr. M. de la Quintynie lui-même établit ou supposé par-tout dans son livre que les racines à proportion de leur étendue & de leur nombre sont la principale cause efficiente de la vigueur de l'arbre, & que quand on aintérêt à le rendre moins vigoureux il he saut que retrancher une partie des racines. C'est donc tout le plus sur de conserver aux arbres en les transplantant, tout ce qui s'y trouve de racines saines, c'est-à-dire, sans écorchûre, sans meurtrissure, & sans écorchûre, sans meurtrissure, & sans chancre. On peut de même conserver le chevelu, quand al est frais & plein de vie. Il est de la pra-

DE LA NATURE, Entr. VI. 139

dence de ne pas détruire dans un arbre par Ordondes régles difficiles & génantes les racines NANCE DU que nous lui fouhaitons, & de ne pas at-POTAGERtendre long-tems pour en avoir, tandis que nous les poliédons\*.

Lorsque la place de chaque arbre est Manière de marquée, & l'ouverture faite pour le re-Planter. cevoir, on pose chaque pié auprès du trou

pour lequel il est destiné.

Le Chev. Ne faut il pas garnir de fumier tout le fond de cette foile ?

Le Pr. Les personnes intelligentes s'en gardent bien. Les sels descendant toûjours & se trouvant plus bas que les racines, leur deviennent inutiles. Le marc en se pourissant peut leur communiquer sa poutiture. D'ailleurs le fumier empêche la terre de se lier exactement autour des racines, & forme des vuides en se dissipant; de sorte que le chevelu porte à faux, & languit ou se séche, ne trouvant rien à faifir. Il n'en est pas de même du fumier, des graines broyées ou confommées, & des autres amandemens qu'on mèt au pié des arbres vers la surface. Les sels & les fucs en descen lent utilement vers la racine de la jeune plante. C'est d'ailleurs une couverture qui devient souvent nécessaire-

<sup>\*</sup> Stuleum oft amittere radices quas babemue, ut acquipamus novas. Theophr.

ORDON- Pour la préserver d'un froid trop pénétrant, NANCE DU ou d'un hâle qui lui seroit mortel dans les POTAGER. premières chaleurs.

Le Chev. C'est un peu dommage que ce sumier au pié des arbres n'embellisse pas le jardin.

Le Pr. On le recouvre de quelques pouces de terre pour en cacher la difformité. Il nous reste à régler le tems de planter.

planter.

On évite de planter lorsque la terre est trop humectée par la pluie, de crainte qu'elle ne vienne à se durcir, & à se mettre en masse autour des racines, qui n'y pourroient plus introduire leurs fibres. On plante depuis le commencement de Novembre julqu'à la mi-Mars; dans les terres maigres, dès le mois de Novembre, afin que les arbres y poullent toûjours quelques chevelus, & gagnent de l'avance pendant le reste de l'autonne; mais en Février ou en Mars seule ment, dans les terres fortes, où l'extrême humidité pourroit altérer les jeunes plantes durant l'hyver. On choisit encore l'une ou l'autre de ces deux faisons pour transplanter les arbres dont on ne peut rien tirer. Un simple déplacement a souvent suffi pour les mettre à fruit : parce qu'on l'affoiblit ou en taillant la motte, ou en découvrant les racines : ce qui favorile encorg

DE LA NATURE, Entr. VI. 141
le foupçon que j'ai toûjours eu, que la diminution de la quantité de de l'impétuosité NANCE DU
de la séve la rendoit propre à travailler dans POIAGER,
les branches les plus menues, où font les
boutons à fruits.

Le point le plus essentiel en transplantant, & sur-tout en transplantant de grands arbres, est de faire en forte que la terre soit bien liée & rapprochée avec la main autour des racines dans toute leur longueur. L'eau qu'on y verse quand on plante au printems, tert à délayer la terre, & à la faire descendre autour des racines. Quand on plante en autonne, on se décharge du soin de l'arrosement sur l'hyver qui s'en acquittera toujours suffisamment.



### 

# LES ACCOMPAGNEMENS DU POTAGER.

#### SEPTIEME ENTRETIEN. LE COMTE.

LE CHEVALIER.

Le Conte. V Oilà, mon cher Chevalier, des mémoires que M. le Prieur vous envoye, ne pouvant être des nôtres ces jours-ici.

Le Cheú. Mémoire sur la greffe. Mémoire sur la taillé des arbres. Je vais joindre ces feuilles à mes remarques précéden-

tes. C'est de l'ouvrage fait.

Le Comte. Nous en allons faire la lecture ensemble. Mais avant que de passer à culture des arbres & des plantes potagères, je veux vous faire voir quelques accompagnemens qu'il saut joindre au potager, autant qu'il est possible, pour en aider le travail, ou pour en conserver les productions. Vous a-t on parlé du jardin coupé, du verger, de la pépinière, & des dissérentes ferres?

Le Chev. Je ne connois ces piéces que de nom.

#### DE LA NATURE, Entr. VII. 143 Le Comte. Commençons par le jardin

coupé. Il arrive fouvent que les murs du compagn: potager ne sont pas, à beaucoup près, suffi- DuPo1 AG. sans pour tout ce qui a besoin de bonnes expolitions. Ce ne sont pas seulement les couré. fruits difficiles à mûrir qui ont besoin d'être mis en espaliers. La pêche sans ce secours ne prendroit ni la taille, ni le coloris qu'on lui fouhaite. Les plus excellentes espéces de poires, comme le beuré, la crasane, la poire saint Germain, la virgouleuse, & autres, sont trop grosses pour être toutes abandonnées au plein vent : elles tomberoient à la moindre secousse. Les cerises précoces, les prunes hâtives, & les perdrigons violèts, ne réufsissent qu'en espaliers.

Pour avoir la suite & le nombre des fruits qu'on souhaite, on réserve à côté de potager, comme je l'ai fait ici, quelque reste du terrain où la régularité n'est point nécessaire. On le chositi exposé au levant ou au midit, & un peu en pente s'il est possible. On y éléve plusieurs petits murs de sept à huit piés de haut, à quinze piés s'un de l'autre quand ils regardent le levant, & à douze s'ils sont tournés au midi dont l'ombre est plus courte. Ainsi on les tient asser paperochés pour concentrer beaucoup de chaleur, & suffisam-

Les Ac-ment écartés pour ne pas jetter leur omcompags, bre l'un fur l'autre. Avec le fecours de l'aupuPotag, vent & des paillalfons tout est aisément garanti de la gelée & de la grêle dans le

garanti de la gelée & de la grêle dans le jardin coupé. On est presque affuré dy recueillir toutes sortes de fruits d'une grande beauté, même dans les années où tout périt ailleurs.

Le verger. Le verger est le second accompagnement du potager. Nous y pouvons entrer.

> Le Chev. Ce lieu, tout champêtre qu'il est, a bien de l'agrément. Mais si le jardin coupé est d'un revenu si sûr, qui empêchoit de l'aggrandir de ce côsé ci ? Il valoit

mieux qu'un verger.

Le Comte. Le verger est le lieu destiné
pour les arbres de plein vent dont on ne
se peut passer. Il n'y a point de fruits
qui ne soient beaucoup plus sins & d'un
meilleur suc en venant naturellement sur
une haute tige en plein air; parce que
cet air circulant à l'entour en liberté, y
travaille avec plus de succès; & que l'arbre
n'étant jamais taillé, la sève s'y partage
dans un plus grand nombre de branches,
tant sortes que menues. Elle se mèt plus
aisément à fruit, & donne des fruits plus
délicats. Comme les hautes tiges qu'on a
tant d'intérêt de multiplier, sont presque
toûjours

DELA NATURE, Entr. VII. 145 toûjours un mauvais effet dans le potager où leur ombre peut nuire aux espaliers & COMPAGN. aux légumes, on les relégue dans le verger. DuloTAG. On ne manque pas d'y planter les espéces de poires, qui étant estimables par leur chair fondante, courent risque en espalier d'être cotoneuses, & d'avoir trop peu de goût faute du plein air : telles sont le doyenné, la louise-bonne, le besi de la

ques amandiers & des abricotiers. On renvoye encore au verger toutes les poires, qui par la médiocrité de leur taille, Tont moins exposées à être abbatues par les vents. Les pommiers s'y plaisent aussi plus qu'en espaliers. L'azerolier, le néslier, le coudrier franc & quelques mûriers y trouvent auffi leur place pour donner des va-

motte, & le sucréverd. On y joint quel-

riétés dans chaque saison.

Le Chev. Pourquoi, je vous prie, l'allignement des arbres du verger est-il interrompu ici vers le fond? Voilà une multitude de plantes logées bien à l'étroit.

Le Comte. C'est la pépinière : c'est la ref- La répinière fource du verger, du jardin coupé, & du potager. Quand on n'est pas à portée des bonnes pépinières publiques, on éléve dans la sienne une multitude de jeunes sujète destinés à remplacer tout ce qu'il faut arracher. De ces jeunes plantes, les unes sont

Tome 11.

Les Ac- des arbrifleaux venus de pepins ou de COMPAGN. noyaux, & qui malgré l'excellence du fruit Dul'OTAG dont ils proviennent, ne laiflent pas d'être fauvages, & d'avoir befoin du fecours de la greffe. D'autres font des boutures, c'elt- à-dire, des rejettons qu'on a détachés dans les bois fur des fauvageons que vous favez être des plantes dont les fruits font revêches & peu façonnés. D'autres enfin font des fauvageons qu'on a greffés de la manière que veus l'allez lire dans votre mémoire. Quelques-uns de ces derniers font enterrés dans des paniers. Savez-vous

Le Chev. Je me le rappelle: c'est pour avoir un arbre tout sormé, prét à être mis à la place de celui qui vient à manquer. On n'est pas obligé d'attendre, pour remplacer le vuide, & on ne court point le risque d'être trompé. Y a-t-il quelque attention particulière à apporter au choix de la place

où l'on met la pépinière ?

pourquoi ?

Le Conne. Si la terre d'une pépinière étoit maigre & fans fubliance, elle ne formeroit que des fujèts foibles & languissandont on me pourroit jamais rétablir la mauvaise constitution. On ne veut pas non plus que la terre d'une pépinière soit extrémement grasse & amandée. On s'y contente ad'un sol de moyenne qualité, ou qui soit

DE LA NATURE, Entr. FIL. 147 moins bon de quelques degrés que celui LES Acoù l'on transplantera par la fuite les jeunes compagn. arbres, afin que ce pallage qui les afloiblit DuPoras. soit promtement réparé par la bonté d'une nouvelle nourriture, & qu'ils ne dégénèrent pas en passant d'un bon fonds dans un moindre.

Tant que les jeunes plantes sont dans la pépinière, on les tient à l'étroit sous un gouvernement sevère, On les plante sur des lignes distantes de trois piés au plus l'une de l'autre. Les plus jeunes sont encore plus serrées, tant pour ménager le terrain que pour les faite pouffer droit, en ne leur laissant aucune liberté de s'étendre si ce n'est vers le haut, Après la contrainte de cette première éducation, elles iront prendre une place honorable parmi les arbres faits: & au lieu qu'elles languiroient en quittant une fituation trop douce, on les voit prospéser au sortir de la pépinière : elles sentent l'avantage du grand air, & d'un bon établissement.

-. Reprenons à présent le chemin du logis. Le Chev. M. le Comte fait aujourd'hui

sa promenade un peu courte.

Le Comte. Je ne vous quitte pas encore : je veux vous montrer les différentes ferres Les serres; dont on a besoin pour conserver ce que le potager produit. La première est la frui- La Fruiteria.

Les Ac- terie. On a cherché des moyens pour procompaen, longer le plus qu'il elt possible la durée des pulotae, fruits. Je veux croire qu'il y a des secrèts pour y réussir. Mais en attendant qu'on les communique, s'ils sont réels, nous ne

pour y réuffir. Mais en attendant qu'on les communique, s'ils font réels, nous ne connoillons point de moyen plus propre que la fruiterie pour aflurer à chacun des mois de l'hyver la jouissance des fruits qui leur sont destinés. Vous savez qu'ils mûrissent successivement dans la serre.

Le Chev. Comment se peut il faire qu'un fruit qui ne tient plus à l'arbre, acquière à l'ombre quelque chose de meilleur que ce qu'il recevoit de la terre & du soleil.

Le Comte. Il n'acquiert plus rien : mais ce qu'il a acquis se façonne, & peut être vous en rendrai - je raison. Il demeure dans ce fruit un reste d'air qui agit par son ressort. Il y agit beaucoup, ou en se resserrant, ou en se débandant, selon qu'il éprouve fortement les impressions de l'air extérieur. Il n'y agit au contraire que très - foiblement lorsqu'il n'a point de communication au dehors. Cet air enfermé dans le fruit travaille nécessairement sur la séve. Il acheve peu-à-peu d'en rompre & d'en mélanger parfaitement les sels & les huiles. Il enveloppe la pointe des uns par le sirop des autres, & produit dans un certain tems un degré de faveur qui n'est ni âcre ni fade ; DE LA NATURE, Entr. VII. 149
mais un agréable allemblage de doux & Les Acde picqu ant qui fait la perfection du fruit. COMPAGN.
Pallé ce tems, tout s'évapore insensible- DuPOTAG.
ment: ce n'est plus ensin qu'un marc insi-

ment: ce n'est plus entin qu'un marc infipide qui n'est bon qu'à jetter. Ainsi pour ne pas laisser inutile le soin que la nature a pris de ménager pour l'hyver même une succession ou distêrens degrés de maturité dans les fruits qu'elle réserve, il faut leur préparer une loge qui les mette à couvert de l'action de l'air extérieur: puisque l'expérience nous apprend que c'est cet air qui les avance trop, & qui les aigrit ou les affadit si promtement.

Le Chev. Il faudroit donc que la fruiterie fût fermée comme une glacière.

Le Comte. Une fruiterie pour être bonne doit avoir des murs épais, n'être ni dans un grenier, où l'air elt trop froid; ni dans un cellier, où il est trop humide; mais dans un lieu sec au rès-de-chaussée; les senêtres tournées au midi; avec ce'a bon chassis, doubles portes, & doubles rideaux partout: sans quoi l'humidité pourrira une partie du fruit, le froid siétrira le reste. Pour une sûreté plus grande j'ai fait garnir la mienne de grandes armoires exaêtement. Sermées, ce qui m'a parfaitement réussil.

tes garnies d'une tringle qui empêche la

#### ICO LE SPECTACLE

Les Ao- chûte des fruits. On donne aux tablettes compagn, un peu de pente, afin qu'en y rendant vifite puPorae, de tems en tems, on y découvre d'un coup d'œil tout ce qui s'altère, & qu'on le mette dehors pour conferver le refte. Une planche nûe eft nuifible aux fruits : ils y roulent l'un contre l'autre, & pourrifient en se

dehors pour conserver le reste. Une planche nue est nuisible aux fruits : ils y roulent l'un contre l'autre, & se pourrissent en se touchant. La plûpart pefent affez pour fouler & pour noircir l'endroit par où ils touchent le bois. La paille & la fougère qu'on étend desfous leur a souvent communiqué un goût désagréable. Le sable les altère aisément par l'humidité qu'il contracte à l'ombre. On n'a rien trouvé de mieux en ce genre que le service de la mousse du pié des arbres bien féchée au foleil & bien battue. Le fruit y fait un perit enfoncement où il est mollement couché. On le visite, on le touche sans qu'il coure risque de rouler & de toucher son voisin.

Le Chev. Nous conservons au logis trèslong-tems, & bien avant dans l'hyver, toute sorte de belles poires en les empaquetant dans une teuille de gros papier qu'on tord & qu'on replie sur la queue du fruit. On les range ensuite sur des claies pour les conserver à couvert & au sec.

Le Comte. C'est une méthode éprouvée, & il n'y a pas un mois que j'avois de la virgouleuse conservée par ce moyen.

DE LA NATURE, Entr. VII. 151

Le Chev. Peut-on savoir l'usage de tous ces sacs suspendus au milieu de votre frui- compagn. DUPOTAG. terie ?

Le Comte. Ce sont les différens paquèts de graines qu'on mettra en œuvre le reste du printems & de l'été. Le tout est exactement étiqueté. Tout se trouve au besoin

fans confusion.

Une seconde serre, aussi utile que la pré- La serre des cédente, est celle où l'on conserve les légumes. Ce n'est pour l'ordinaire qu'un caveau ou un cellier voûté dont on ferme exa-&ement les foûpiraux & les avenues durant la gelée & dans les tems humides. On y entretient dans le fable les racines & les légumes d'hyver. On y fait croître & blanchir des céleris & des chicorées sauvages. On peut y faire comme à l'air une moisson de champignons sur des couches, qui, étant mélangées de fumier presque sans paille, & de lable ou de terreau qui ait été longtems à l'air , contiennent presque toûjours les graines imperceptibles des champignons, dispersées çà & là par le vent.

Le Chev. Cette serre est proprement le

potager d'hyver.

Le Comte. On y contrefait les faveurs du printems, & on y prolonge tant qu'on peut celles de l'autonne.

La ferre des La troisième serre est celle où l'on ren- artustes.

G iiij

LES Ac ferme, durant l'hyver, les orangers, les compagn, figuiers, les grenadiers, les lauriers, & pul'otag, tous les arbustes ordinaires à fruit ou à

fleurs qui redoutent le froid. Toutes ces plantes s'accommodent fort bien à l'air de notre ciel. Il fussit que la serre soit bien fermée, saine, & tournée au mid, pour recevoir en tout tems la chaleur du soleil au travers des vitres, & même pour admettre l'air de tems en tems lorsqu'il est doux & favorable.

Le Chev. Si l'on mettoit une cheminée dans cette serre, ne s'en trouveroit-on pas

bien dans les hyvers fâcheux?

Le Comte. On se garde bien d'y placer ni cheminée, ni poële. L'air le plus froid entreroit par les tuyaux des cheminées : le voisinage du feu brûleroit certaines plantes, tandis que d'autres seroient gelées. Les étincelles peuvent mettre le feu aux cailles & à la natte dont on tapisse quelquefois les murailles de ces places pour les tenir plus féches. La fumée presqu'inévitable, est la peste de la verdure, & souvent de la plante même. Ces manières d'échauffer l'air sont inégales. Le feu vient-il à s'affoiblir ou à s'éteindre ? les plantes qui ont ouvert tous leurs pores à une chaleur qui les réjouiffoit, donnent plus de prise à la gelée que si on les avoit laissées sans feu. Le plus sûr DE LA NATURE, Entr. VII. 153 eft de tenir le tour bien clos, & de redoubler les paillassons sur les fenêtres dans les companafroids violens. DOPAGA. Le Chev. J'ai cependant vsì à Verfailles La sera à seu.

une serre où l'on faisoit usage du poêle.

Le Comte. C'est une quatrième espéce de serre qui n'est que pour des personnes extrémement curieuses & riches, ou pour des jardiniers qui en réparent la dépense par le prosit. On y entretient pendant six ou sept mois de l'année un degré de chaleur à-peu-près égal avec le secours des poèles qu'on y place au milieu & aux extrémités. Cette serre doit être tournée toute entière au midi. Elle seroit mieux en demi cercle concave qu'en ligne droite pour concentrer la chaleur du soleil depuis le matin jusqu'au soir.

Les murailles en doivent être épaisses pour empêcher le froid d'y pénétrer; à bien blanchies par dedans pour mieux résléchir la lumière qui colore & anime les plantes. On tient cette serre peu élevée, afin qu'elle n'ait pas un trop grand volume d'air à échausser. On la tient étroite, afin que le soleil frappe aisément la muraille du sond. Tout le côté du midi doit être en vitrages, garni de forts rideaux, & presque sans aucuns trumeaux, s'il est possible, pour tenir tout également fermé,

Les Ac- & également exposé au soleil sans aucune COMPAGN, ombre.

Dul'orag.

Les tuyaux des poêles sont couchés par dedans le long des murs : mais les poêles font servis par dehors, & pratiqués dans l'épaisseur de la maçonnerie ; en sorte que ni le feu, ni les étincelles, ni la fumée n'ayent aucun accès par dedans.

Pour échauffer l'air intérieur d'une façon fûre & régulière, on éléve au-dessus du poêle une chambrette ou espéce de fourneau qu'on emplit de cailloutage. Cette chambrette communique par un tuyau avec l'air extérieur, & par un autre canal avec l'air intérieur de la ferre. Celui de dehors qu'on laisse entrer dans la chambrette, s'y échausse en sejournant, & en avançant au travers de ces cailloux brûlans. On le distribue en telle quantité qu'on juge à propos dans l'intérieur de la serre, par un robinèt qu'on gouverne selon l'avis du thermométre, en corrigeant même le trop grand chaud par l'air froid qu'on est toûjours maître d'y recevoir quand on le juge nécessaire. Toute la place peut jouir ainsi d'une température d'air qui approche de la douceur des beaux jours d'été.

J'ai exécuté ici près cette serre en petit a & au lieu d'un bâtiment solide & d'un vitrage somptueux posé sur des chassis de DELA NATURE, Entr. VII. 155

fer, je me suis contenté de faire maçonner LES Acle côté du nord. J'ai garni le dessuis & les COMPAGN.
rois autres côtés de forts chassis de bois DUPOTAG.
peints en huile, & rompus par manière de
mansarde. Voici le poèle qu'on sert par dehors. On peut même sans poèle ni maçonnerie s'en tenir à une loge de chassis vitrés,
& affis sur une couche de tan. Le tout se
couvre de paillassons au besoin, & jouit du
foleil au travers des vitres qui en conservent long-terns la chaleur.

Le Chev. Je ne puis revenir de ma surprise. J'apperçois au travers des chassis des grappes de raisins toutes sormées, tandis que la vigne n'est pas encore en sleurs.

Le Conte. Entrons dans la ferre, & Urage de la voyons ce qu'elle contient de curieux. Le premier urage de cette place est de conferver les plantes étrangères qui ne pourroient soûtenir la rigueur de notre air dans la serre commune. Vous voyez quelquesunes de ces plantes que j'ai rassemblées avec soin ; j'ai le cierge, J'euphorbe, des sicoïdes, des aloès, un ananas, une tigé de casse, des aloès, un ananas, une tigé de casse des quelques baumiers. Je ne vous entretiendrai pas pour le présent de l'hissoire de ces plantes.

Le second usage de la serre à seu est de nous procurer des nouveautés, comme de belles steurs & des fruits bien mûrs long-

LES Ac- tems avant la faison qui nous les donne. On COMPAGN. fait, par exemple, passer dans la ferre deux DUPOTAG. ou trois des plus belles branches de cette vigne dont le cep est planté par dehors: &

vigne dont le cep est planté par dehors : & lorsqu'à la fin de May ou en Juin la vigne commencera au dehors à sleurir, ces grappes vertes que vous voyez en dedans seront déja noires & bonnes à manger. C'est par ce moyen que je vous ai fait servir aujourd'hui à dîner une affiette de figues que vous avez trouvé bonnes.

Le Chev. C'est deux ou trois mois plûtôt qu'on ne les recueille naturellement:

on n'en mange qu'en Juillèt.

Le Comie. Lorsque je verrai le froid arrêter les secondes figues en Septembre ou en Octobre, j'ai dessein de résugier l'arbre dans la serre, & peut-être pousserons-nous la jouislance de ce fruir jusqu'à la fin de l'autonne.

Les fruits qui viennent ici profitent fouvent de la vûe du foleil & de l'action de Pair: ils ont de l'agrément & du goût. Les fleurs qui viennent de même ont des couleurs fort vives. L'industrie qui nous procure ces nouveautés a passé des curieux aux jardiniers. Ce n'est plus un amusement stérile: le Public en profite.

Le Chev. Mais n'est-ce pas là forcer la

pature?

DELA NATURE, Entr. VII. 157

Le Conne. C'est l'aider. Lorsque la chaleur brûle les plantes, on les rafraichit compacen, avec l'arrosoir. Ce n'est point forcer la na-puPoraeture. Quand le froid les engourdit, on les ranime en doublant la chaleur par le moyen des cloches & des chassis. Ce n'est pas la forcer davantage.

Le Chev. Voici encore une autre place à

côté de la serre?

Le Comte. C'est la rettaite où avec tous Remédescon les instrumens du jardinier, on loge les ure les anitrébuchèts, les lacèts, les épouvantails, & mise toutes les machines de guerre que le jardinier mèt en œuvre contre les ennemis de fon travail.

Le Chev. Voulez-vous que j'extermine ici les chenilles, les vers, les limaçons, & tous les infectes mal-failans?

Le Comte. Voilà de grandes promesses.

Le Chev. Je vous tiëndrai parole : il faut lâcher dans vos jardins quelques vanneaux ou des pluviers, après leur avoir ôcéles plus grandes plumes. Vous les verrez travailler du matin jusqu'au foir à tenir la place nette.

Le Comte. Il est vrai : j'en avois ces dernières années qui faisoient merveilles, mais qui, à leur tour, m'ont causé bien du dégât.

Le Chev. Je connois un gentilhomme qui fait quelque chose de mieux. Il a, m'atil dit, des cigognes domestiques qu'on

LES Ac- lui a envoyées d'Allemagne, & qu'on avoit 80MPAGN. élevées dans un nid placé au milieu d'un BuPoras. vale, composé de deux cercles de fer. On cléve le vale sur un pié qu'on attache à l'endroit du comble où tourne la girouette. Les cigognes observent de là toutce qui se passe, Elles ont l'œil perçant : elles apperçoivent le mouvement d'un loire, le travail d'une

> vre: elles sont aussi-tôt dessus: elles instruifent leurs petits dans le métier de la guerre. Le Comte. J'ai vû de ces vases, placés comme vous dites. Mais des cigognes, point de nouvelles.

taupe, le passage d'un lézard, d'une couleu-

Voilà, mon cher Chevalier, les premières connoiffances générales qui peuvent vous aider à former un jardin. Apprenons préfentement à façonner un arbre. Nous pouvons nous affeoir, & vous entendre faire la lechure de vos mémoires.

Le Chev. Je commence par le premier qui se présente.

## MÉMOIRE SUR LA GREFFE.

De toutes les opérations du jardinage, il n'y en a aucune qui ne foit honorable & amufante : mais les deux plus dignes de notre curiofité font la greffe & la taille. La greffe est la plus façile des deux : mais c'est DE LA NATORE, Entr: VII. 159 en même tems la plus merveilleule. La taille La eft la plus difficile: mais c'est celle qui fait GREFFE le vrai métite du jardinier.

La greffe se pratique de sept ou huit façons dont il suffit d'avoir d'abord une idée juste. On peut réserver pour la pratique se menu détail de toutes les précautions qu'on

y doit prendre.

10. La façon de greffer la plus ancienne Greffe en frat confifte à étêter un arbre entier, ou feule-tement une maîtresse branche, à en fendre la tige avec un fort couteau qu'on enfonce à coup de maillèt, à donner ensuite quelque profondeur à la fente par le moyen d'un coin, & enfin à inférer dans cette fente une branche d'arbre de bonne nature qui ait au moins trois bons yeux; c'est-à dire, trois nœuds ou tumeurs qu'on fait renfermer autant de paquèts de feuilles. L'extrémité de la bonne branche doit avoir été applanie. On fait en sorte, en la plaçant dans la fente, que l'écorce en soit d'un côté ju-Rement opposée à l'écorce du sujet qui la reçoit.

La néceffité de tenir les entre- deux de Philosophical Pécorce & du bois tant de la greffe que du pransat. en fujèt, exactement opposés, est fondée sur l'alian. Lassa ce que c'est l'union de la sine écorce de l'autre, qui les l'une avec la fine écorce de l'autre, qui les incorpore. Cette sine écorce est composée

de plusieurs lits très-minces, qui sont apa GREFFE pliqués les uns fur les autres, & dont le premier, qui est en tour, se détache au printems, s'enfle, se groffit, & fert à former le nouveau cercle de bois que l'arbre acquiert chaque année. Les fibres qui composent la couche intérieure de la fine écorce, tant de la greffe que du sujèt, étant rompues ou coupées dans l'endroit où l'on les rapproche, l'orifice des unes s'applique à l'orifice des autres : le calus qui s'y forme unit ainsi plusieurs filèts du tronc avec ceux de la greffe : d'autres filèts s'entrelacent, & il se forme un tout de ces deux couches si différentes. Quand la jondion ne se fair pas sous la fine écorce , il n'en faut espérer aucune ni dans le bois déja formé, & qui n'a plus de soupleste; ni dans la grosse écorce qui n'est guères moins roide que le bois.

Après que l'infertion est faite on couvre la fente avec quelques morceaux d'écorce croilée, en forte que rien n'y puisse entrer. Sur ces écorces on étend une mixion de poix & de cire qu'on à fondues ensemble sur un réchaud portait ; on plûtôt de la bauge, qui est une terre glaise mêlée avec un peu de foin. On emmaillotte le tout avec du linge pour écarter plus à coup sûr la pluie & la sécheresse. Voilà ce qu'on ape

pelle greffer en fente. La même greffe prend La aufii le nom de poupée à cause de son en-GREFPE.

veloppe.

On peut croifer ou traverier la première fente par une seconde pour y loger quatre croix. greffes au lieu d'une, en observant toùjours d'unir l'écorce de la gresse à l'écotce du tronc : c'est ce qu'on appelle gresse en croix : mais c'est toùjours la même opération.

2°. Si ce tronc est trop épais, & qu'on Gresse craigne de le trop ébranler par la fente; ronne. alors au lieu de le sendre, on sépare en différens endroits l'écorce d'avec le bois par l'insertion d'un petit coin, pour y enfoncer tout à l'entour huit ou dix gresses qui ayent quatre à cinq bons yeux, & qui soient outre cela taillées ou applaites par le bout d'une manière proportionnée aux ouvertures. On revêt le tout comme à la gresse en sente. C'est-là ce qu'on appelle gresse en couronne.

grence en couronne.

3º. Quelquefois au lieu d'inférer ces Greffelens greffes dans la fente, ou bien entre le bois ponte-pièce. & l'écorce des gros troncs, on fait avec un recizeau de menuifier un cran ou une entaille un peu profonde dans l'écorce & dans le bois; & après que la pièce en est emportée; on y ajuste un rameau dont le bout foit coupé de manière à remplir exactement

LA fentaille. Il arrive par là que les écorces (c. GREFFE, joignent. C'est ce qui s'appelle greffer à emporte-piéce. Ces trois opérations, dont la première est la plus pratiquée, se font aux mois de Mars & d'Avril. Il faut que la sève coule pour la greffe autre plois & écore.

Greffe en flû-

coule, pour la greffe entre bois & écorce. 4º. Au mois de Mai on peut choisir deux branches ; l'une de sauvageon , l'autre de bonne nature ; qui toutes deux , par la mesure qu'on en prend, se trouvent exadement de la même grosseur. On les laisse chacune sur sa tige : on les racourcit toutes deux : puis en faisant une incision circulaire autour de la bonne branche, on en tire promtement un petit tuyau d'écorce qui est suffilamment long quand il contient deux bons yeux. On dépouille la branche du sauvageon de son écorce, & tandis que le bois est encore humide, on y fait avancer sur le champ ce tuyau qu'on a tiré du bon arbre. La branche du fauvageon s'en trouve revêtue comme de sa propre écorce : on peut en couvrir l'extrémité avec de la glaise, ou tailler dans le bout de la branche qui déborde quelques petits copeaux qu'on rabat circulairement comme un bourlet sur le bord de l'écorce. C'est ce qu'on appelle greffer en flûte : parce que cette opération ressemble à ce que font les enfans lorsqu'au tems de la séve ils déta-

DELA NATURE, Entr. VII. 163 chent l'écorce d'une branche pour en faire une flûte. On fait ulage de cette méthode, GREFFE. sur-tout pour les châtaigners, & pour les

figuiers. 5 °. La cinquième manière de greffer est Greffe en &

d'un usage beaucoup plus étendu pour les custom fruits à noyau, & pour regarnir les lon, gues branches des poiriers & des pommiers où il se trouve des vuides. On détache d'un bon arbre un petit morceau d'écorce triangulaire, & un peu plus long que large, au milieu duquel se trouve un commençement de branche avec les ébauches d'un ou deux boutons à fruits. En levant ce bout d'écorce on glisse en dessous la lame du couteau à greffer, pour couper, s'il le faut, le petit nœud, & même un peu de bois avec le nœud; non que le bois puisse être d'aucune utilité pour la reprise de la gresse, mais pour ne point manquer le nœud. On s'assure en y regardant s'il tient à l'écorce, parce qu'autrement il ne s'y trouveroit point de germe. Ce petit nœud est tout l'arbre

On prend le triangle d'écorce, en le tenant à la bouche par l'extrémité de la petite branche, de crainte que si on mettoit l'écorce à la bouche, la salive n'endommageat la séve. On fait en ce moment une incision en forme de T dans un endroit

uni, & qu'on choisit sur le sauvageon ou GREFFE. fur l'arbre qu'on veut perfectionner. Puis avec le bout applati du manche du greffoir, levant & écartant proprement par le haut les lévres de cette ouverture, on y glisse l'écorce triangulaire en la faisant descendre par sa pointe la plus longue jusqu'à ce qu'elle ait gagné le bas du T, & qu'elle soit entièrement reconverte, à l'exception de l'œil qu'on laisse sortir. Quelques jardiniers ont essayé avec succès d'écussonner d'une autre manière. Ils appliquent le triangle de bonne nature sur l'écorce du sauvageon : ils y taillent dans l'écorce un triangle tout semblable : puis ayant levé & jetté celui-ci, ils mettent à la place celui qui contient l'œil ou la branche de bonne espéce.

On maintient doucement les écorces, & on les mèt en état de s'unir en y passant plusieurs tours de fils de laine, & tout est fait. On présère la laine au chanvre qui réfisse trop, & empêcheroit les écorces de se dilater à l'aise. Voilà ce qu'on appelle greffer en écusson, parce que cette écorce pointue & triangulaire ressemble assez à l'écu de nos anciens chevaliers. Pour réussir plus à coup sûr, au lieu d'un simple écuson, l'on en mèt deux; l'un d'un côté de l'arbre, l'autre de l'autre.

· Permettez-moi, Monsieur, d'interrom-

pre un moment ma lecture pour vous des LA mander si ce mémoire est bien d'accord GREFFE. avec Virgile. Je trouve ici que pour placer l'écussion, il faut choisir dans l'écorce un endroit qui soit bien uni. Au contraire Virgile dans ses Géorgiques, que j'ai sues de suite ces jours-ci, veut qu'on choissile, pour écussonner, l'endroit où plusseurs, yeux rendent l'écorce inégale, & qu'on fasse l'ouverture au milieu d'un œil ou d'un

Le Comte. Virgile croyoit, comme tous les jardiniers de fon tems, qu'il falloit prendrecette précaution: mais l'expérience & la raifon nous en ont fait, voir l'inutilité. Ce n'est point le nœud du sauvageon, mais celui de la gresse, qui travaillera, & fera un nouvel arbre. Il n'est donc point nécessaire de faire l'opération sur le nœud du sauvageon.

Le Chev. Je continue à lire.

nœud\*.

L'inoculation se fait en été, & lorsque cre la séve est abondante. On coupe la tête du rouse sauvageon à quatre ou cinq doigts au-dessus de l'écusson; afin que la séve l'inonde se le mette en action. On laisse cependant ce petit reste de sauvageon au-dessus, afin que

Greffe à 🏗

qua se medio rrudunt de corrice gemmæ tr tenues rumpunt unicas, angustus in ipso Fir nodo sinus: huc aliena ex arbore germen Includunt, udoque docent inselescre libro. L A la léve ne vienne pas luffoquer la greffe, GREFFE, mais qu'elle le partage & s'exerce fur quelques autres boutons qu'on fera toûjours maître d'arrêter & d'abattre. C'eft ce qu'on appelle greffer à la pousse, quand cela se fait avant la S. Jean.

Greffe à o dormant. Si l'on attend le mois d'Août ou l'autonne pour enter en éculion, on ne hâte point cette greffe. On la laisse dormir ou agir foiblement en conservant la tête de l'arbre pour ne l'abattre qu'au printens prochain, korsque la sêve s'éveillera & donnera des marques de vie. C'est ce qu'on nomme greffer à œil dormant. Ces deux grefses ne sont toûjours que la grefse en écusson. Les faisons en sont la distremen.

Greffe en

6". Une fixième manière de greffer, & qui ne peut s'exécuter que sur deux arbres voisins l'un-de l'autre, est de sendre une branche ou un tronc d'arbre dont on est mécontent, pour y faire entrer le bout d'une bonne branche qui tienne encore à da tige, en couvrant la plaie avec de la cire & du linge. On attend un tems raisonnable pour être sur que les deux pesites écorces sont incorporées & n'en sont plus qu'une. Alors on sevre la bonne branche, c'est-à-dire, qu'on la coupe, & qu'on la prive de la seve qu'elle tireit de sa sige naturelle pour la haisser vivre de ce qu'elle tirei du sujèt sur lequel elle est entée. On retran-

che tout le bois de celui-ci pour tirer LA une nouvelle têre de la branche greffée. GREFFE, C'eft ce qu'on appelle greffer en approche. Cette méthode n'est guères en usage que pour les arbees encaissés, qu'on est maître de rapprocher les uns des autres à volonté.

Il y a des savans qui ont cru que la circulation de la séve se faisoit dans les plantes comme celle du sang dans le corps des animaux par des canaux dans lesquels une multitude de soupapes ou de valvules s'ouvrent en un sens pour laisser passer la liqueur qui les poufle, mais se ferment dans un autre sens pour en empêcher le retour. Il est difficile de disconvenir que la séve ne monte & ne descende : mais la réuffite de la greffe en approche démontre, ce me femble, qu'il n'y a point de valvules dans les conduits de la séve : puisque la séve coule sans obstacle dans cette greffe qui est renversée. Les conduits de la séve sont donc des vailleaux capillaires, c'est-à-dire, extrémement fins, par lesquels elle monte en quelque sens qu'ils lui soient présentés. Auffi voit-on qu'une branche de saule plantée par sa pointe prend racine, & que la séve y coule en liberté. Que sait-on si ce n'est pas entre les filèts, que la seve va & vient plâtôt que par des tuyaux creux?

La greffe en approche, se peut encore GREFFE, exécuter de deux ou trois autres façons. Au lieu d'insérer le bout d'une branche dans la fente d'une autre, on peut les unir en rapprochant exactement deux petites plaies ou entailles parfaitement semblables, qu'on aura faites à deux branches choises. On peut les faire croiler l'une sur l'autre. On peut coler le bout de l'une sur celui de l'autre, après les avoir taillées pour être appliquées ou emboitées l'une sur l'autre. Il n'importe de quelle manière on les unisse, pourvû que l'intérieur de l'écorce de la greffe touche l'intérieur de l'écorce du sujet greffé. Lorsque l'union de ces deux fines écorces sera faite, la séve gonflant les vaisseaux de l'écorce extérieure, en formera un bourlet qui couvrira insensiblement toute la plaie. C'est alors qu'on pourra séparer la bonne branche de son tronc naturel. Il y a cet avantage à la greffe en approche, que le rameau greffé & la greffe même contribuent également par le concours de leur séve à la réussite de l'incorporation, 7°. Les Allemands & les Anglois ont

commencé à faire usage d'une méthode qui n'a pas encore pris faveur parmi nous. Elle consiste à enter une belle branche de bon fruit sur un tronçon de racines. On choifit

DE LA NATURE, Entr. VII. 169 choisit une des grosses racines d'un arbre qui ait de la conformité avec la nature de GREFFE ce qu'on y veut greffer. On coupe cette racine en plusieurs morceaux sur chacun del- hushandry by quels on met une greffe selon quelques- fellow of the unes des opérations précédentes. Quand Reyal Sonir. un arbre est vigoureux, rien n'empêche de lui ôter une grosse racine, qui peut fournir tout d'un coup vingt & trente sujèts: & si la pratique de greffer sur racines étoit suffilamment éprouvée & d'un succès certain, on pourroit, en la suivant, planter tout d'abord la racine & la greffe dans l'endroit même où l'arbre doit demeurer. Au lieu que dans les opérations précéden-

80. On peut enfin greffer un arbre fur" New impralui-même felon quelques unes des métho- vemente. des rapportées : & après avoir enté sur son tronc une de ses propres branches, on peut encore enter sur cette branche un des rejèts qu'elle aura poussés. Le fruit, dit on, en deviendra plus fin & plus délicat. Mais d'habiles jardiniers soûtiennent que ce fait est faux.

tes, enter & transplanter sont presque toûjours deux choses séparées par de longs in-

Il ne suffit pas de savoir greffer, ni de favoir quelle est de toutes ces méthodes de M. le Norcelle qui convient à chaque plante. L'article

Tome 11.

tervalles.

170 -LE'SPECTACLE

LA. important dans cet art est de savoir sur EREFFE, quel sujèt chaque espéce veut être gressée. On peut rappeller le tout à des principes

fort simples.

Les poiriers se gressent ou sur sauvageon \*, ou sur coignassier. Les poiriers qu'on destine à venir en plein vent, doivent être gresses sur le sauvageon qui fait une tige vigoureuse, & qui perçant fort avant dans les terres les plus arides, mèt ses racines hors d'insulte & hors de prise à l'a sécheresse.

Greffe des

Les poiriers destinés à faire des buissons ou des épaliers, doivent être greffés sur le coignaffier qui s'ensonce peu, glisse ses racines entre deux terres, se plait dans les terres sortes, se mèt promtement à fruit, & donne des fruits de meilleur goût que le poirier grefsé sur franc, à moins que celuici ne soit sort vieux.

GreSe des pommiers.

Les pommiers se greffent 1s. sur le savageon venu de bouture ou de pepin; 20. sur une espéce de savageon qu'on nomme le doucin; 3°. sur une autre espéce qu'on nomme le paradis.

Le sauvageon venu de pepin fait un

Les jardinires donnent au faurageon du poirier le mom de franc, & diffen greffer fur franc, au heu de dre greffer fur faurageon: parce que la fauvageon est réellement un poirier, de même genre que la greffe, quipiqu'il foir fauvage.

DE LA NATURE, Entr. VII. 171

arbre tardif à donner du fruit, mais vigoureux, & qui vit long-tems : on s'en sert GREFFE.

pour faire des pommiers de haute tige.

Le paradis pousse peu de racines & de bois : il se mèt promtement à fruit, & ne dure pas long-tems. On en fait de petits buillons dans les endroits ou l'on craint de borner la vûe.

Le doucin tient un juste milieu entre l'un & l'autre, soit pour la hauteur, soit pour la durée. Il est plus propre pour faire un beau buisson. Les pommiers greffés réuffis-Cent dans les terres médiocres où le poirier

languiroit par trop de sécheresse.

Tous les cerifiers, griotiers, bigarotiers, Greffe des ces & autres arbres de pareille nature, se gref- risiers, &c., fent avec succès sur le sauvageon qui est le merifier. Communément on les greffe en écusson à la pousse, c'est-à dire, avant la S. Jean. L'azerolier se greffe sur l'épine blanche.

Toutes les espéces de prunes se gressent en écusson sur des sauvageons de pruniers pruniers. venus de bouture ou de noyau. Le succès est douteux en fente pour les fruits à noyau.

Les abricots & les pêches se greffent ordinairement en écusson sur amandier ou sur abricotiers &c des pêchers. prunier. Les racines de l'amandier piquent fort avant dans terre, au lieu que celles du prunier s'enfoncent peu & se couchent ho-

Greffe des

risontalement. C'est sur ce fondement qu'on GREFFE, plante les arbres greffés sur amandier, dans les terres féches & brûlantes, où les racines du prunier ne seroient pas en sureté contre la sécheresse : & au contraire dans les terres humides & dans lesquelles l'eau est fort voisine de la superficie de la terre, on ne greffe la pêche & l'abricot que sur le prunier, parce que les racines de l'amandier en s'enfon-

çant trouveroient l'eau qui les pouriroit. Tels sont les principes de l'art de greffer. Mais la diversité des terrains, & de l'aspect du ciel, jointe aux connoissances & aux expériences de chaque particulier, peut autoriser diverses exceptions dans la pratique. Au reste la plûpart de ces méthodes font d'une exécution aifée & d'un succès presque certain. Mais quelque simple qu'en loit l'opération, rien n'est plus merveilleux que l'effet qu'elle produit.

Merveille de la greffe,

Par cette merveille, je n'entens pas, par exemple, de faire venir \* une tête de pommier sur un plane; ou des faines de hêtre fur un châtaigner; ou des poires fur un orme ; ou des raisins sur un buisson. Ce sontlà des monstres plûtôt que des merveilles :

<sup>\*</sup> Steri'es platani males geffere valentes : Castanea fagos, ornusque incanduit albe Flore pyris

DE LA NATURE, Entr. VII. 174

ou du moins n'y ayant dans ces sujets aucun fuc convenable aux fruits qu'on en veut ti- GREFFE. rer, tout ce qu'on feroit venir de la forte ne seroit que forcé, de mauvais suc; & n'étant bon à rien, ne pourroit être regardé que comme une curiosité stérile. Je ne parle pas non plus de ces agréables bigarures que quelques curieux recherchent dans leur jardin, comme d'avoir à la fois des abricots, des pêches, & des prunes sur un amandier, des merifes, des guignes, des cerifes, des griotes, & des bigareaux fur un merifier. Ces assortimens sont très - aises à faire sur les arbres qui ont avec les greffes quelque juste affinité. Mais le grand objèt de mon admiration, c'est de voir un mauvais arbre se convertir tout à coup en un bon, & un bon arbre se changer en un plus parfait \*.

Une plante tirée du fond des bois corrige son humeur sauvage, & se défait quelquefois de ses épines dans la société d'une plante domestique. Celle-ci se perfectionne par le commerce qu'elle a avec

<sup>\*</sup> Selon l'exacte vériré, l'arbre ne change point. La tige du fauvageon demeure roujours fanvage, & tout ce qu'on en laissera sortir sera encore sauvage après l'enture. La branche enice conferve aussi sa nature : mais cependane de l'union de cette bonne branche avec le fauvageon qui la nourrit, il réfulte qu'on recueille de bons fruits sur un mauvais arbre, ce qui donne un juste sujet de dire que cet arbre est changé ou persectionné,

une autre plus douce, entée sur elle. Peut-GREFFE. être même cette troisième acquiert-elle un nouveau degré de bonté lorsqu'on lui retranche son feuillage, & qu'on la greffe sur elle - même. Pour le sûr elle peut se regarnir elle - même dans les lieux où elle étoit disgraciée par un vuide. J'aime à voir l'homme au milieu des plantes d'un jardin spacieux, occupé à réformer, par une métho le certaine, des naturels agrestes & revêches, bannir une espéce de son royaume, y en admettre une autre, & ne donner droit de bourgeoisse qu'à des sujets utiles. Il forme des alliances entre ces plantes : il ménage des adoptions qui réunissent des familles divisées', & illustre celles qui n'étoient pas employées. Par · tout, à la barbarie & à la rusticité, il substitue la politesse, la bonté, & la douceur. On prendroit notre jardinier pour un législateur qui entreprend de civiliser tout un peuple sauvage.

Le Comte. Nous pouvons remettre à une autre fois la lecture du second mémoire.

Le Chev. l'aurois grande envie de faire mon apprentifiage dans l'art de greffer. Je n'en vais prier le jardinier de me rendre ce fervice.

Le Comie. Retournons à la pépinière: c'est moi qui serai le jardinier. LA NATURE, Entr. VIII. 175

# LA TAILLE

FT

LE GOUVERNEMENT DES

# ARBRES FRUITIERS.

HUITIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE.

LE PRIEUR.

LE CHEVALIER.

Le Pr. A Vant que M. le Chevalier mette I mon mémoire sur la taille au nombre de ses collections, je le soumets à la censure de M.-le Comte.

# MÉMOIRE SUR LA TAILLE.

Quittons à présent le gressoir pour prendre la serpette. Venons à la grande science des curieux, à la taille des arbres. On n'en acquiert la bonne méthode que par une grande pratique. L'usage y découvre mille moyens & mille reflources dont un jardi-

LA nier novice ne s'avisera pas d'abord. Mais TAILLE essayons du moins d'en rendre les principes intelligibles, puisqu'ils sont le fonde-

ment des opérations.

Il y a trois fortes d'arbres fruitiers. Les arbres de tige, les buissons, & les espaliers. Je me borne à ces trois. Les contre-espaliers qu'on palisse à cinq piés de hauteur sur un treillage en plein air, & loin de la muraille, ne sont presque plus d'ufage. Ils donnent peu de fruits, parce qu'on est sans cesse obligé de les arrêter, & qu'on les mèt trop à bois par la taille. On ne les estime que dans les petits jardins, où ils donnent moins d'ombre que de grands buissons qu'on n'y peut pas mettre sclon la régle à des vingt & vingt quatre piés de l'espalier.

Anhersdeilge. On ne taille point les arbres de plein vent ou de tige, si ce n'est tout au plus dans le commencement pour en saçonner la tête, & leur donner pour toûjours une belle forme.

belle torme.

Quoique le suc des fruits venus sur un fait, il y a un avantage considérable à faire venir les fruits en buissons & en espaliers. Le buisson conserve presque toute la bont. & la sécondité du plein air. L'espalier donne des fruits d'une grosseux & d'une beauté

DE LA NATURE, Entr. VIII. 177 t-à-fait supérieure, & conserve mieux LA qu'il donne. Des avantages si considé- TAILLE sles, encore relevés par la belle figure l'arbre, & par l'air régulier de tout le din, font aisément oublier quelques deés de finelle qui souvent ne sont pas aprçus.

La beauté du buisson consiste à avoir la Manière de ge fort base, à être parfaitement arrondi, taison. ¿ bien évuidé par le milien, à bien former e vale, à être également épais, & garni lans fon contour. Il faut qu'il vive en bonae intelligence avec ses voisins, sans les incommoder par son ombre en montant trop, & sans empietter sur eux en s'éten-

dant trop.

Quand on veut commencer un buisson. on étronçonne l'arbre; & en le coupant ainsi par le pié assez près de terre, on oblige la seve à se rabattre sur les yeux qu'elle abandonnoit en s'élançant vers le haut. Or. en tire de côté & d'autre différentes branches dont on composera le vase. Il y a quelques curieux qui donnent à leurs buillons. une forme toute différente de celle de vale. Ils y laissent une tige sur laquelle ils pratiquent trois touffes ou trois étages de verdure. Le premier étage est le plus large. & le plus épais. Les deux antres s'élévent l'un sur l'autre en diminuant par propor-

tion. Cette figure a un air agréable, & ils TAILLE. prétendent qu'elle ne leur donne pas moins de fruit. On ne mèt pas les buissons d'une même espéce sur la même ligne : mais on les mélange, afin que celui qui s'étend beaucoup profite du voisinage de celui qui s'étend moins.

Ce qu'on souhaite pour faire un bel faire un espa- espalier, c'est d'abord qu'il ait une demie tige, s'il doit remplir le haut de la muraille, & qu'il n'en ait presque point, s'il doit occuper le bas ; ensuite qu'il ait de part & d'autre bon nombre de fortes branches à - peu - près également distantes pour former exactement l'éventail, sans admettre aucun vuide, & fans croifer l'une sur l'autre ; enfin qu'il soit arrêté à sa juste place sans s'échapper ni trop haut, ni trop loin.

Pour amener l'arbre à cette forme gracieuse, on s'applique à ménager le cours de la séve de manière qu'elle travaille également des deux côtés. On retranche ce qu'elle pousse de mauvais sens, comme sur le devant de l'arbre ou vers le bas : & dans la nécessité d'opter entre les deux inconvéniens, ou de laisser du vuide dans l'éventail, ou de faire croiser une branche sur l'autre pour le remplir; on prend ce dernier parti, f l'on ne prévoit pas d'autre ressource :

DE LA NATURE, Entr. VIII. 179 tree qu'une branche croifée b'effe moins vûe qu'un canton vuide.

TAILLE.

Mais comme la beauté des têtes n'est as l'unique avantage qu'on cherche à se rocurer par la taille, & que cette taille est encore tout particulièrement destinée à faire naître du fruit plus à coup sûr & à le perfectionner; voici dans cette vûe ce qui en doit régler la méthode qui est fondée toute entière sur la nature & sur l'usage des différentes branches.

Chaque branche en produit d'autres. Les filles d'une mere branche deviennent meres à leur tour. Chaque branche racourcie en produit une nouvelle ou un plus grand nombre, vers fon extrémité pour l'ordinaire. Celle qui approche le plus de l'extrémité est communément las mieux nourrie, la plus grosse, & la plus longue. L'air qui y agit plus librement so & l'élancement de la fève vers le haut en paroissent être la cause. Les autres qui naisfent au-desfous sur la même branche, & plus près de la tige, vont toûjours en diminuant de groffeur & de force : tel est l'ordre commun. C'est un mal quand il est renversé; & les branches qui viennent autrement se nomment branches de faux bois. On appelle encore plus communé- 3ranches de ment branche de faux bois celle qui naît

L A fur une vieille branche dans un endroit où Taille. Il ne paroiffoit point d'œil. Les grofles & Branches à fortes branches font celles qu'on nomme fuit.

Branches à branches à bois : parce qu'elles font destinces à former la tête de l'arbre. Les foibles fe nomment branches à fuit, parce que

nées à former la rête de l'arbre. Les foibles fe nomment branches à fruit, parce que c'eft fur celles-làque les boutons fe trouvent presque toûjours. Il y a cette différence enutre cuil & bouton, que l'œil est une petite

oeil & bou. tre œil & bouton, que l'œil est une petite tumeur pointue qui renferme un paquèt defeuilles, & les commencemens d'une branche ; au lieu que le bouton est une tumeur plus grosse & plus ronde qui renferme les fleurs & les fruits qui succèdent aux sleurs. Ajoûtons cependant qu'un bouton contient aussi les naissances d'une branche; mais

qu'il ne la développe pas toûjours.

Si l'on coupoit le bois qui est à côté & au-dessus de la petite branche à fruit, elle se fortisseroit promtement: elle deviendroit elle-même branche à bois, & affameroit les boutons à fruit, au lieu de les faire éclore. Mais en laissant cette petite branche sur une autre qui soit vigoureuse, & qui ait quelque longueur, la seve s'étend, se partage, & se perfectionne dans une multitude de seuilles, d'où elle revient plus digerée & plus propre à enterer dans les tuyaux infiniment délicats des boutons à fruit. Ce qui me fait soup-

DE LA NATURE, Entr. VIII. 181 nner que la séve enfile d'abord directeent les branches à bois, & qu'elle ne dé-TAILLE

oppe & ne nourrit les fruits que dans son our, après avoir été rafraîchie, subtili-, & partumée dans les feuilles ; c'est que fruit périt sur les branches dégarnies de tilles ; qu'il a beaucoup plus de goût dans arbres auxquels on laisse toutes leurs tilles sans y rien tailler; & qu'enfin cette e en retournant des feuilles aux fruits est nodérée & si délicate, qu'elle ne groffit esque point la branche qui porte le fruit, torte que celle-ci périt après quelques nées. Mais je ne donne ce méchanitme re pour une conjecture sur laquelle je ole faire aucun fonds.

Le Comte. Dans ce que vous venez de Nécessité des re, Monsieur, il y a quelque chose en quoi seuilles.

ne pense pas tout-à-fait comme vous. Je is persuadé aussi bien que vous, que les uilles infinuent l'air, le feu du jour, & la aîcheur de la nuit dans les fruits & jusqu'au nd des racines. Il est encore vrai que le cemier suc que la chaleur pousse & fait onter impétueulement jusqu'au bout des ranches, étant crud & groffier, se trouve us propre à allonger & fortifier le bois, n'à développer les boutons à fruit. Je conens de même qu'une seve peu abondante : digérant mieux, & se mélangeant plus arfaitement avec les volatils de l'air, est

plus propre à façonner promtement le fruit, TAILLE, comme on le voit par les fruits mêmes qui sont piqués de vers, & qui mûrissent plus vîte. C'est sur quoi est fondée la pratique de retrancher plusieurs racines à un arbre qui donne trop de bois & point de fruit. Il est certain qu'une seve fort abondante donne plûtôt du bois, & qu'une séve très modérée donne plus ailément du fruit. Mais je doute beaucoup que toutes ces choses se failent. comme vous le pensez, par l'effet d'une circirculation culation régulière & perpétuelle. J'ai fait

alternative.

Hales fellow. \$717-

plusieurs expériences qui me prouvent que la seve monte. J'en ai fait d'autres qui me Pegerables fla. prouvent qu'elle descend. Mais ces allées & sioks by Steph venues de la séve sont alternatives, si je ne of the R. S me trompe. De jour la chaleur fait monter la séve directement & latéralement, Cette séve transpire par les pores des feuilles, au point de diminuer considérablement le poids de l'arbre. Au retour de la nuit & de la fraîcheur, il se fait un mouvement de la féve tout contraire au précédent. Les feuilles qui ont exhalé tout le jour, boivent de nuit le ferain & la rosée : elles en humectent les branches. La séve accrue & perfectionnée par les influences de l'air, retombe jusqu'au fond des racines, en sorte que les fruits & l'arbre entier réparent les pertes du jour & le trouvent rafraîchis. C'est ce qui a. déterminé plusieurs curieux à faire arrosex

DE LA NATURE, Entr. VIII. 18; ns les chaleurs non-seulement le pié de irs espaliers & de leurs arbres de tige, TAILLE ais même le feuillage entier, fur - tout nand il se fanne; pratique qui leur a réussi. u reste, Monsieur, comme vous n'êtes pas ntêté de la circulation continuelle, je ne le nis pas de la circulation alternative. Il nous A bien permis d'hésiter sur ce méchanisme, ouisque nous ne pouvons pas rendre raison de la marche même de la séve, qui monte contre sa gravité naturelle. Vous voulez bien que nous voyions le reste de votre mémoire.

Le Pr. Pour rendre le travail de la seve Marque potre

plus profitable par le retranchement des distinguer les branches inutiles, & par le sage gouvernement des bonnes, il faut s'appliquer à les connoître. On ne fait point de cas d'une branche qui vient ailleurs que sur celles qui ont été racourcies à la dernière taille. Ainsi on réprouve celle qui sort immédiatement de la tige ; celle qui vient sur une vieille branche où l'on ne l'attendoit pas ; celle qui vient sur une bonne branche contre l'ordre commun, & qui fe trouve grosse & vigoureuse, quoique fituée vers le bas de la mere branche, tandis qu'il y en a de menues au - dessus. On peut quelquefois donner la préférence à l'inférieure : mais communément tous ces jèts sont branches de faux bois; & comme elles réuffissent moins bien que les

autres, on les retranche, à moins qu'on TAILLE. ne prévoye qu'elles feront nécessaires pour remplir un vuide, & qu'elles prospéreront mieux que d'autres qui sont dans l'ordre commun. La branche qu'on conserve, doit être arrêtée par la taille au - dessus de l'œil

qui regarde le côté où l'on a besoin de nouveau hois.

Cen'est pas assez de distinguer les branches à fruit & à bois d'avec les branches de faux bois qu'on retranche; il faut encore s'alsurer d'une marque pour distinguer les bonnes branches à fruit & à bois d'avec les mauvaises. Cette marque se tire de la qualité des yeux & des boutons, de la couleur de l'écor-Branche chif ce, & de la vigueur des branches. Celle qui est extrémement déliée, avec des yeux peu enflés, & fort écartés les uns des autres, est une branche qu'on appelle Chiffonne. La compléxion en est foible : elle n'est bonne à rien: on la retranche sans miséricorde.

forme.

Branche gourmande,

Si la branche est extrémement grosse, longue, & droite comme un cierge, avec des yeux maigres & fort séparés, c'est une branche gourmande qui affamera ses voifines : on s'en défait. Les branches à bois & les branches à fruit doivent avoir leurs yeux & leurs boutons bien marqués & nourris, une écorce vive, & un air de vigueur : sinon, on ne leur fait pas plus de grace qu'aux autres.

DE LA NATURE, Entr. VIII. 185 Des connoissances supposées, toute l'a-

elle de la taille se réduit à trois points : TAILLE opreté, économie, prévoyance. Proeté, pour donner une belle forme à l'are; économie, pour distribuer par-tout la ve; prévoyance, pour préparer de longuenain les branches dont on aura besoin.

La propreté consiste à donner à l'espaer & au buisson une figure parfaite par le etranchement de tout ce qui y jette de la confusion & de l'inégalité, sur tout dans

es commencemens.

L'économie consiste à ménager la séve Economie, également de tous les côtés par une quantité à-peu-près égale de branches à bois, & à savoir tailler tantôt long, tantôt court. Tailler long, c'est laisser dix ou douze pouces à une branche à bois. Mais cette mesure étant relative à la force de la branche, on ne peut guères la déterminer par un certain nombre de pouces. Tailler court, c'est ne laisser à la branche que deux ou trois yeux.

On taille long les arbres vigoureux qu'on veut mettre à fruit : ou si on les taille court, on y laissé une grande quantité de branches, pour mieux diviser & amortir la séve. Quelquetois dans cette vûe on ne les taille point du tout.

On taille court les arbres foibles, furtout dans les premières années, & on ne leur laisse que très-peu de branches; parce Proprete,

LA que n'ayant encore rien donné de parfait, TAILLE. on espère, en leur laissant peu de bois, que les premiers jèts qu'ils pousseront ensuite feront d'un naturel plus fort, & fourniront une belle tête.

L'économie embrasse l'arbre entier & chacune de ses parties. Il y a des retranchemens qui mettent du fruit dans un endroit seulement; il y en a qui en procurent partout. En retranchant une branche intuile, & en la coupant à l'épaisseur d'un écu audessus de celle qui la soûtient, il arrive presque todjours que la seve qui n'y trouve plus de passage, forme à côté deux petites branches à fruit. Quand un arbre s'épuise en bois, & ne donne point de fruit, ou n'en donne que d'un côté, alors on taille fort long le côté qui ne donne que du bois : ous long le côté qui ne donne que du bois : ous

ment des raci-

de passage, forme à côté deux petites branches à fruit. Quand un arbre s'épuise en bois, & ne donne point de fruit, ou n'en donne que d'un côté, alors on taille fort long le côté qui ne donne que du bois : ou l'on va tout d'un coup à la source du mal. Comme c'est l'extrême embonpoint des racines qui fournit tout ce bois inutile, on en découvre une partie au printems, & l'on en coupe deux ou trois des plus fortes, sur-tout du côté où les branches s'obstinent à donner du bois sans fruit. Le frere Philippe de la Chartreuse de Paris, au lieu de couper des racines, fait plier en manière d'arc & fort bas, bon nombre de branches du côté vigoureux, en les assujettissant par un lien, pour y amortir la séve.

hévoyance, La prévoyance, qui n'est pas moins né-

DE LA NATURE, Entr. VIII. 187 faire que l'économie & que la propreté, nsiste à juger par avance du sort des bran- TAILLE es; à ménager de loin des ressources pour mplir promtement les vuides ; à disposer : quoi remplacer un jour les branches ou ni s'useront d'elles-mêmes, ou qu'il faura retrancher; enfin à favoir conferver par référence une branche de faux bois venue ontre l'ordre commun, quand elle est vizoureule & voifine du corps de l'arbre : cette pratique est souvent utile dans le gouvernement des pêchers. Quand un arbre a donné sa montre, & que ses fruits ont été formés, il ne faut pas l'arracher comme inutile, si le froid & les vers l'en dépouillent: il a fait tout ce qu'il a dû.

A l'aide de ces principes & de quelques fages exceptions que l'expérience fuggère, le curieux foumèt tout à l'idée qu'il s'elt faite d'un bel arbre. Il commande en maître, & trouve par-tout une docilité qui le flatte. Mais de crainte de le méprendre & d'avoir à fe plaindre de lui - même plûtôt que de sarbres; dès qu'un rayon de soleil l'invite en byver à la promenade, il revoit ce qu'il a taillé: il passe & repasse sur le tout à plusseurs reprises. Il critique sévèrement tout ce qu'il a fait: & tout en se promenant la serpette à la main, en été comme en byver, il trouve toûjours de quoi abattre, relever, détourner, arrêter.

LA LeChev. Quoique j'entende, ce me semble;

TAILLE. une bonne partie de ce que M. le Prieur a
bien voulu nous lire, je le prierai de m'en
faire l'application sur un arbre. Tout devient plus clair quand on a l'objèt devant
les yeux. Mais je suis étonné d'une chose
par où le mémoire finit, c'est d'entendre
dire qu'il faille durant l'hyver critiquer la
taille qu'on a donnée aux arbres. Ce n'est
qu'après l'hyver qu'on les taille.

Tems de la saille.

Le Comte. Il est vrai qu'il y a quesques arbres dont il faut différer la taille julqu'à ce que la séve y ait mis tout en mouvement. Tels font ceux qui poussent une excessive quantité de bois. En les taillant, lorsque la séve les a déja avancés, on les affoiblit, & par là on les dispose à se mettre à fruit. Tels sont encore les pêchers & les abricotiers dont on peut différer la taille jusqu'au tems de la fleur : parce que quand l'hyver est rude il endommage le cœur de plusieurs boutons; & quand on attend qu'ils soient sleuris pour les tailler, on juge à coup fûr si l'on conserve des fleurs faines, & dont le pistile n'ait pas été entamé par la gelée.

Mais en général il n'y a nul danger de commencer à tailler les autres arbres fruitiers, de quelque espéce qu'ils loient, & la vigne même, aussi-tôt la chûte des seuilles, & de continuer à son aise tout le long

DELA NATURE, Entr. VIII. 189 de l'hyver. Tout se fait beaucoup mieux, parce qu'il se fait plus à loisir & avec li- TAILLE. berté. Au lieu que si ce travail long & important vient à concourir au commencement du printems avec une multitude d'autres travaux, il se fait mal, & fait

manquer les autres. Le Chev. Notre vieux jardinier, qui croit être un fort habile homme, m'a dit bien des fois que le jeune bois coupé & exposé à la gelée, couroit trop de risque, & qu'il falloit toûjours attendre le prin-

tems pour tailler.

Le Comte. C'est le discours ordinaire du préjugé. Nous avons au contraire l'expérience des personnes les plus distinguées dans cet att. Ils nous assurent que la taille Quintinge & de leurs arbres, & de la vigne même, faite avant & durant l'hyver, n'avoit jamais été fuivie du moindre inconvénient ; mais plûtôt des plus belles recoltes. S'il y a quelque chose à craindre en taillant en hyver, ce n'est point pour l'arbre : c'est uniquement pour le jardinier qui pourroit trop souffrir des grands froids. Mais alors le bois se coupe avec peine : & en se refusant à la serpette, il avertit le jardinier de se ménager lui-même, & d'attendre des jours plus favorables.

Le Chev. Je veux me pourvoir au plû-

tôt d'un greffoir & d'une serpette.

Le Pr. Vous ferez bien. Il en est des arts TAILLE, comme de la vertu. La connoissance en peut inspirer le goût : mais on ne tient rien si on ne vient à la pratique.

Inftrumens

Le Comte. Avec une serpette ayez toûpour la taille, jours en poche une sie à main qui se ferme comme un couteau, pour couper jusqu'au vif tous les argots, c'est-à-dire, les bouts de bois morts, & pour mettre bas les fortes branches déplacées, sur lesquelles la serpette auroit trop peu de prise. Mais en maniant la serpette ayez toûjours l'attention d'empoigner fortement de la main gauche ce que vous voulez abattre, en posant cette main gauche au dessous de l'endroit qu'il faut couper : sans quoi elle courroit risque de se trouver sous le retour brusque & traître de la serpette. Quand il arrive quelque accident, une feuille de vigne peut étancher le sang. Les feuilles les plus tendres sont de meilleur service.

Le Pr. Mais M. le Chevalier ne voudroit pas prendre sur lui tout le menu détail des opérations. C'est bien assez pour lui d'y présider. En observant avec soin de quelle façon l'on s'y prend dans les jardins renommés, pour tailler les buissons, les espaliers, les fruits à pépin, & les fruits à noyau; en faisant parler les ouvriers & les connoisseurs; en comparant leurs méthodes & leurs principes, vous vous mettrez

DELA NATURE, Entr. VIII. 191 en état de juger sainement de tout ce qui

fe fera chez vous fans devenir jardinier : TAILLE. vous deviendrez l'inspecteur de vos jardins, & vous acquerrez une justesse qui mettra tous vos ouvriers dans la nécessité de rechercher votre approbation, & de redouter votre censure. Sils vous estiment, ils vous serviront bien.

Le Chev. Il est vrai : mais pour être bon capitaine, il faut avoir été foldat.

Le Comte. Le Chevalier va se donner une serpette: il faut bien qu'il en fasse usage. Qu'il soit le sur-intendant de ses jardins, plûtôt que de mettre la main à toute forte d'ouvrages : à la bonne-heure : mais réservons-lui au moins l'oranger & le figuier.

## L'ORANGERIE.

·Le Chev. Monsieur, si nous passions sous les orangers qui bordent le parterre à l'Angloise ?

Le Comte. Volontiers. Quel âge donneriez-vous aux orangers qui occupent ces grandes caiffes?

Le Chev. Trente ans, à l'avanture.

Le Comte. De ceux que vous voyez sur ces deux files, il n'y en a aucun qui n'ait Orangers. plus de cent ans. Mais j'en connois dont l'histoire vous intéressera davantage que ceux dont j'ai hérité. Un oranger paroît

Durée des

L'ORAN- encore jeune & se couvre de sleurs, quoiqu'àgé de deux ou trois cens ans. On en trouve la preuve dans ce magnifique oranger de Versailles qu'on appelle le Grand Bourbon. Il fut saisi avec les meubles du connétable de Bourbon en 1523. Il étoit dès-lors le plus bel arbre qu'il y eût en France, & l'on estime qu'il avoit 60 ou 70 ans, ce qui joint à 225 approche beaucoup de 300 ans. On en voit plusieurs à Fontainebleau qui étoient de beaux arbres du tems de François Premier, & plusieurs à Choify qui ont appartenu à Catherine de Medicis.

POranger.

Le Pr. Cette longue durée est déja un mérite peu commun. Mais rien n'est plus satissaisant que de cultiver une plante qui n'interrompt jamais les plaisirs qu'elle nous cause par sa verdure, pour ainsi dire, inmortelle, & qui porte à la fois des fleurs, des fruits naissans, & des fruits parfaits. Elle réunit, à proprement parler, les agrémens de diverses saisons, & les présens de plusieurs années.

Le Chev. Mais c'est une entreprise qu'une

orangerie à former.

Le Comte. Pas à beaucoup près si diffi-cile que vous pensez. Les Génois & les Provençaux nous apportent tous les ans de jeunes orangers & des citroniers tout greffés

DE LA NATURE, Entr. VIII. 193 reffés dont vous pouvez faire le premier L'ORANond d'une orangerie propre à vous amu- GERIE. er sans grande dépense. Vous augmenteez, si vous voulez, ce fond en très peu l'années, en semant sur couche en Mars les pépins de bigarades, c'est-à-dire, d'orangers amers & fauvages, qui, à l'aide d'un chaffis vitré & de quelques réchauffemens, monteront près de deux piés dès la première année. On les empotte pour les greffer dès la seconde. A l'aide du pot vous placez vos jeunes plantes, tantôt au soleil, tantôt à l'ombre, & vous les avancez promtement.

Le Pr. Vous aimerez bien mieux ces orangers que d'autres, parce qu'ils seront vos contemporains & vos éléves.

Le Comte. Ce bel arbre ne venant pas Terre propte naturellement dans nos provinces, comine aux orangere, vers le midi de la France, il faut réparer la lenteur de nos terres par une composition qui y mette à peu-près ce qu'il trouve dans des climats plus chauds. Il se plast assez dans une terre mélangée d'une partie de terreau de brébis reposé depuis deux ans, d'un tiers de terreau de vieille couche, ou d'égouts parfaitement consommés, & d'un tiers de terre grasse de marais, ou de chenevière.

Quand il sera tems d'encaisser vos jeunes tiges, mettez toûjours de la proportion ment,

Tome II.

L'Oran- entre la tête & la caisse : vos tiges , même GERIE.

devenu vigoureuses , se contenteront long-terns d'une caisse de douze à quinze pouces de diamétre. On n'attend pas pour les ren-caisser plus au large que l'arbre cesse de croître en feuillage , & qu'il vous avertisse par un air de langueur que le terrain & la nourriture lui manquent : on le transsplante

sa dernière caisse qui pourra avoir vingt ou vingt-quatre pouces de large.

Forme des Caidles,

Toutes ces cailles doivent être de cœur de chêne sans aubier. Les petites peuvent étre de simple mairain, c'està-dire, de petites planches de bois de chêne. Les grandes cailles seront de fortes planches d'un pouce & plus d'épaisseur : l'assembles n'en sauroit être trop solide. Vos caisses périront bientôt, si vous n'y faites donner tout d'abord une double couche de peinture en huile. L'huile est aussi nécessire par dedans pour préserver les bois de la pourriture des arrosemens, que par dehors pour le désendre du solieil & de la pluie.

après sept ou huit ans avec sa motte dans

Le Chev. Je trouve ici, à deux des côtés des grandes caisses, une porte à double charnière, avec deux barres de ser à crochèt. Quel est, s'il vous plaît, l'usage de

ces portes ?

Le Comte. Ces ouvertures servent à faire

DE LA NATURE, Entr. VIII. 195 au besoin les demi renouvellemens de L'ORANterre, à ôter la boue qui s'amasse & s'é-gerie. paissit au sond, à trancher les extrémités de la motte, & à la tirer ensuite sans peine, lorsqu'il faudra faire un nouveau rençaissement.

Pour bien encaisser les moindres arbuftes, & à plus forte raison les orangers, on commence par garnir le fond de la caisse de grosses piéces de briques & de platras. ce qui facilite à l'eau fon écoulement par les trous de tarière dont on a percé le fond : sans cette précaution, la boue qui s'y amasferoit, entretiendroit une humidité pourrissante capable de détruire la caisse, & un froid excessif qui ruineroit l'arbre. On garnit ensuite le fond & les côtés de bonne terre préparée, comme nous le venons de dire. On y place ensuite l'oranger bien droit avec sa motte diminuée, non assurément pour fortifier l'arbre, mais pour luz ôter le besoin d'un plus grand terrain, & pour le tenir par une certaine médiocrité de vigueur dans la juste proportion qu'il doit avoir avec sa caisse. On y entasse enfuite d'autre terre de tous les côtés avec un gros levier, pour bien affermir la tige contre les secousses du vent, & pour amener exactement la terre tout autour des

racines.

Manière

L'OranN'oubliez pas en encaissant de tenir tosse jours le haut de la motte plus élevé que le bord de la caisse, parce que dans la suite le poids de l'arbre, & le travail des racines abaisseront peu-à-peu cette motte, de façon qu'elle se trouvera à fleur de caisse. Sans cette attention, l'arbre avec le tems se trouveroit trop ensoncé.

Le Chev. Mais la motte restera donc

exposée à l'air vers le haut?

Le Comte. On la couvre de terre, & l'on foûtient le tout avec des hausses de douves bien rabottées, & proprement rangées sur le bord de la caisse.

Forme de Quant à la tête de l'oranger, on lui donne quelquefois la figure d'un beau buillon, fans vuide par dedans ; ou la forme d'un globe parfait ; ou enfin celle d'un demiglobe, ce qui fe fait en arrondissant le deffus & les côtés , & en élaguant horisontalement tout le dessous

Le Chev. Ce demi globe avec la tige,

tient de la figure du champignon.

Le Comte. La régularité de la tête est la grande beauté de l'oranger: &comme c'est une beauté plus durable que les sleurs, on en fait l'objèt principal de la tissile, à moins qu'on n'ait intérêt de multiplier les sleurs.

Taille de Le Chev. La taille des brangers diffèrel'oranger. t-elle de celle des autres arbres fruitiers? DELANATURE, Entr. VIII. 197

Le Comte. En plusieurs points. Dans les L'ORAN
arbres fruitiers on conserve avec soin les GERIE.

menues branches bien nourries, pour en avoir du fruit. Dans l'oranger on les retranche la plûpart, pour bien évuider l'in• térieur de l'arbre. On ne fait pas plus de grace aux branches qui poussent à plomb vers le bas; moins encore aux branches qui se dépouillent de leurs seuilles, ce qui n'arrive dans cet arbre qu'à ce qui est foible ou malade. Mais on conferve avec foin toutes les branches vigoureules qui se trouvent placées avantageusement pour aider la régularité de la tête. On épargne même avec complaisance une branche de faux bois, ou qui est venue contre l'ordre commun, quand, par sa vigueur & par sa situation, elle vous fait esperer un bon service.

Si la grêle, les grands vents, la maladie, ou quelqu'autre accident vient à déde l'otanget,
figurer votre oranger, on examine ce qu'il
en refle de plus entier vers l'intérieur de la
tête, & on ravale l'arbre jusqu'à cet endroit : c'est - à - dire, qu'on racourcit &
qu'on coupe toutes les branches jusqu'au
point où l'on apperçoit les préparatis &
la fourniture d'un seuillage à peu-près égat
en tout sens, ou capable de vous consoler
de votre perte par une forme supportable
ou qui se perfectionnera.

Ce bel arbre est sujèt à devenir malade, à être attaqué des punaises, & à être mal-GERIE. Maladies, traité du froid. S'il jaunit, il faut le mettre à l'ombre, & ne lui donner le soleil que durant deux ou trois heures, de crainte de l'épuiser : ou même on va d'abord à l'origine du mal, qui vient probablement des racines, & on leur donne une nouvelle terre : ou bien on taille toutes celles qu'on

trouve inutiles ou gâtées. Le Chev. Peut-on voir la punaise qui

gâte cet arbre ?

Le Comte. Elle n'est que trop aisée à trouver. En voici plusieurs sur cette seuille. Le Chev. Je ne vois là aucun animal : je

n'y trouve que quelques taches noirâtres, les unes plus petites, d'autres plus grandes. Le Comte. Ce sont cependant les punai-

La punaife

de l'oranger. ses. D'abord ce n'est qu'un petit insecte imperceptible qui s'attache à la feuille, ou à la tige, & en tire le suc ou l'humidité dont il se nourrit sans piquer la feuille. Le dos de ce petit inscôte se convertit, je ne sai comment, en une croute, ou une couverture immobile fous laquelle il vit, & qui semble faire partie de lui - même. Cette couverture s'épaissit & s'élargit peu-à-peu. Le petit animal qui y vit est vivipare : car quoiqu'on trouve quantité d'œufs sous cette couverture, on y trouve aussi quantité

#### DE LA NATURE, Entr. VIII. 199

de petits déja éclos & tout formés avant L'ORANque de sortir de dessous la mere. M. de GERIE. Reaumur est persuadé que cette mere est Temps 11°. Écondée par les approches d'une petite des institut. mouche qui est son mâle.

Le Pr. Sous une tache ou coque de punaise qui n'avoit pas une ligne de long & de large, j'apperçus il y a quelques jours avec le microscope une très-grande multitude de petits animaux qui se séparèrent à l'ouverture de leur demeure, & se répandirent comme des moutons sur la verdure. On remarque une tache noire sous la couverture qui les rensermoit, avec des restes de plusseurs almes qui donneut lieu de soupconner que c'est le cadavre de la mere qui s'est épussée à engendrer & à nourrir cette famille.

Le Comte. Pour prévenir le mal que cette engeance multipliée peut caufer à l'oranger en le fuçant, ou en donnant trop d'écoulement à son suc, on peut frotter la branche & chaque feuille attaquée, avec une brosse trempée dans le vinaigre, ou avec un linge mouillé d'une eau amère ou salée; & quelquesois on extermine tout: souvent la multitude l'emporte sur tous les soins qu'on peut prendre:

Le troisième & le plus grand risque que coutent les orangers, est le froid. Le reméde

L'ORAN- à ce mal est une bonne serre. On y en-GERIE. ferme toutes les caisses à a mi-Octobre. Si l'on y veut cueillir quelques sleurs en hyver, il faut en Septembre, pincer, c'està-dire, retrancher ou arrêter avec l'ongle le bout de quelques menues branches, qui, par ce moyen, ne développeront leurs auttres boutons que plus tard, comme nous l'avons remarqué en parlant des rossers.

Le Chev. La culture du figuier est-elle pénible ? Je vous avoue que c'est celui que je cultiverois le plus volontiers : le fruit en

est tout-à-fait de mon goût.

## LA FIGUERIE.

Métite du Figuier,

Le Pr. La culture du figuier est facile: les progrès en sont très promts: le fruit en est des plus parsais, & la récolte des figues revient deux fois par an. Ces quatre avantages ne se trouvent réunis dans aucune autre plante.

Bonnes ef-

Il est vrai que toutes sortes de figues ne réuffissen pas dans notre climat: mais les figues blanches, tant la ronde que la longue, qui sont les seules à la culture desquelles on se borne présentement à Paris, y sont si délicates & si parfaites, que le Languedoc & la Provence n'ont rien qui leur soit supérieur. Plusseurs personnes de ces deux provinces qui étoient amateurs.

DE LA NATURE, Entr. VIII. 201 du jardinage, connoisseurs, & sans prévention pour leur patrie, m'ont plusieurs Figueriz,

fois fait cet aveu : & ils m'ont même fait remarquer que l'admiration où leurs compatriotes avoient été de trouver à Versailles la figue ronde si mûre en autonne, & si délicieuse dans les deux saisons, lui avoit fait donner en Provence & en Languedoc le nom de figue de Versailles, & la faisoit préférer à toutes les autres.

Le Comte. J'ai vû des voyageurs, idolâtres de l'Italie, convenir qu'ils n'y avoient rien mangé d'un suc plus exquis que nos fecondes figues.

Le Chev. Il me faut donc une figuerie? Le Comte. C'est la chose du monde la plus affée. On peut avoir tout d'un coup & à assez bon compte des marchands de Gènes, tout ce qu'il faut pour former promtement une belle figuerie: mais on la peut avoir à moins de frais, & d'une manière plus sûre, en la composant de brins enracinés, de boutures, de provins, & de marcottes qu'on aura pris fur des figuiers éprouvés. Presque tout vous réussira & ne tardera pas à vous donner du fruit.

Les belles boutures sont celles qu'on prend Bouture fur l'arbre en pleine terre du côté qui regarde le levant ou le midi. On peut les piquer ou les replanter au printems ou en autonne.

LA Les provins font des branches qu'on plie Figurate. fans les détacher de l'arbre. On les coude Provins, en terre : elles prennent racine à l'endroit -courbé & enfoncé. On les févre enfuite,

en les coupant du côté de l'arbre, comme

on fait la vigne.

La marcotte n'en est pas sort dissernte. On passe une branche sur pié, soit dans un entonnoir de ser blanc, soit dans un mannequin qu'on emplit de terre. La branche y pousse des chevelus: alors vous coupez cette branche sous le mannequin que vous mettez en terre. De cette sorte on ne tournente point les tendres racines, & on ne retarde point la plante, qui n'a, comme vous voyez, aucun besoin d'être gresse, puisqu'elle est de l'espéce qui donne le meilleur fruit.

Voulez-vous avoir dès l'année prochaine des figuiers faits, & qui se méttent à fruit; marcottez les plus belles branches d'un vieux figuier en pleine terre. Le mystère n'est pas grand. On passe une branche de médiocre grosseur au travers d'une caisse, après en avoir levé circulairement un doigt d'écorce entre deux nœuds. On en arrête l'endroit dépouillé à quatre ou cinq doigts au dessus des fond de la caisse par où elle passe. Cette branche couverte de terre pousse des racines du bourlèt supérieur de

DE LA NATURE, Entr. VIII. 203 la plaie, ce qui prouve la rechûte de la LA féve dans l'écorce. On févre ensuite cette Figuerie.

branche en la coupant sous la caisse.

Figuiers en

Quand vos jeunes figuiers, tant les boutures, que les provins, marcottes ou plants caisses. enracinés, donnent de bonnes espérances par la beauté de leur feuillage, on les tire du pot ou du mannequin sur la fin de l'autonne ou avant le printems pour les encaiffer. Lorsque par la suite votre figuier ne jettera plus de gros bois, il faut renouveller la terre par les côtés, ou le rencaisser plus au large. Au bout de vingt ans vos figuiers trop à l'étroit dans la plus grande caisse, seront encore de service en les mettant en liberté, c'est-à-dire, en pleine terre.

Le Pr. On mèt quelquefois les figuiers en espaliers: mais cet arbre est trop libre, & jette trop de bois pour s'assujettir à la régle. Il est vrai qu'on l'appuie assez à l'aise fur des perches distantes d'un pié ou plus de la muraille : mais cette forêt collée contre un mur tout dégarni par le bas, n'embellit guères un jardin, & l'hyver y fait souvent bien du ravage malgré vos précautions.

Le Comte. On s'en tient au figuier en buillon & au figuier en caisse. On garantit durant l'hyver le figuier en pleine terre à l'aide d'une couverture de paille. Le figuier

LA en caisse se lauve dans la serre. Ils ont l'un Figuerie. & l'autre le mérite du plein vent. L'avantage propre du figuier en caisse est d'être plus hâtis. Celui du figuier en buisson de de donner beaucoup plus de fruit, & de coûter moins de peines.

Le Ch. C'est dommage que cet arbre n'ait pas une aussi belle forme que l'oranger.

Taille du Le Conne. La taille du figuier a ses principes particuliers: les voici en deux mots. D'abord il n'est pas possible de saçonner la tête d'un figuier avec une régularité scrupuleuse.

Le Pr. Le mal n'est pas si grand. Un air aisé, & une figure plûtôt rangée que compassée, sied toûjours bien, même dans ce

qui est susceptible d'agrément.

Le Conte. A plus forte raison le figuier doit il être affranchi de la contrainte. Ses feuilles sont trop larges & trop peu propres pour former une rondeur exacte. Il suffit d'en approcher : ou du moins on se contente que l'arbre ne s'élance pas ridiculement d'un côté, tandis qu'il est tout court de l'autre.

Les branches de faux bois ont les yeux plats ou peu enliés, & fort écartés. Les bonnes branches ont les yeux gros & proches les uns des autres. Ce font celles-là qu'il faut conferver. Jusqu'ici c'est à-peu-

DE LA NATURE, Entr. PIII. 207

près comme dans les autres arbres fruitiers.

LA

Mais comme les fruits du figuier viennent Figuerre.

Mais comme les fruits du figuier viennent für les fortes branches, & non pas für les menues, il faut tout au contraire de ce qui fe pratique fur les autres, couper ici les branches foibles & conferver les groffes. C'eft le long de ces groffes branches qu'on voit les figues fortir immédiatement du bois fans avoir été devancées par aucune fleur, parce que le fruit renferme fes étamines, ses pouffières, & se graines sous

une enveloppe commune.

Le Pr. lei tout est singulier, tout est différent de l'ordre général qu'on observe dans les plantes. Celui qui les a aflujettiesà une loi uniforme s'en affranchit quand il lui plaît, & il n'est pas moins puissant pour produire, lors même qu'il ne fuit plus les loix ordinaires de la fécondité. Du piédes feuilles, qui naissent fur le figuier après la S. Jean, viendront les figues fleurs ou premières figues de l'année suivante; & du pié de chaque feuille venue au printems, il naît une figue qui mûrit en autonne, fe le tems est chaud & l'exposition favorable : finon, elle se séche, & ne mûrit pas même l'année suivante, quoiqu'elle paroisse se conserver durant l'hyver.

Le Comte. Asjuger de la taille du figuier par la manière dont les figues y naissent

LA comment croyez-vous qu'il le faille taillet?

FIGUERIE. Le Chev. On a, ce me semble, intérêt
à tenir les grosses branches fort longues

pour avoir plus de fruit.

Le Comte. On en auroit en effet davantage: mais il vaut mieux s'appliquer à fortifier l'arbre, à nourrir le bois & à avoir des figues estimables par leur beauté plûtôt que par le grand nombre. C'est la raifon pourquoi on tient le figuier un peu bas, sur-tout celui qui est en caisse, & qui ne peut tirer de la terre autant de secours que celui qui y disperse ses racines en liberté.

Au retour du printems, on coupe tous

\*Asjenson. les drageons \* qui naissent du pié. On en
peut saire des boutures. On coupe tout le
bois mort. On racourcit toutes les grosses
branches nouvelles; on ne lestient pas plus
longues que d'un pié & demi ou deux.
Les deux Vers la fin de May ou au commencement

pincemens.

Vers la fin de May ou au commencement de Juin on rompt le bout des nouveaux jèts les plus vigoureux, pour les obliger à fourcher de côté. En autonne on rompt l'œil qui termine la branche où l'on voit les premières tumeurs des figues du printems prochain. De ces deux pincemens, le premier fait venir du bois propre à donéret des fruits. Le fecond fortifie dès l'autonne les fruits qui se déclarent pour

DE LA NATURE, Entr. VIII. 267 née fuivante. Ces figues ne perceront int, fi vous laissez monter la séve. Le figuier a extrémement besoin d'eau. Arrosement est dangereux d'en abandonner l'arrose-des Figuiess. ent à un jardinier paresseux qui s'en difensera à la moindre pluie, tandis qu'une luie, même abondante, ne mouille cet rbre que fort peu : parce que la largeur le ses feuilles empêche l'eau d'en humeêter le pié. Il veut être arrosé largement une fois par semaine au moins durant le printems, & tous les jours en Juin, Juillèt & Août. On peut diligenter cette opération par le moyen de la pompe avec la promte d'anquelle on porte l'eau au comble d'un bâtiment en cas de feu : ou fi on est à portée du robinèt d'une fontaine ou de l'ajutage d'un jèt-d'eau, on y attache un long boyau de cuir. L'eau qui est forcée par celle qui vient après ne manquera pas d'y courir, & même d'y monter sans obstacle. En sorte que deux ou trois domestiques

Le Chev. C'est apparemment pour procurer un arrosement plus facile à vos figuiers que vous les avez fait ranger autour de ce bassin. Mais pourquoi, s'il vous plait,

peuvent en très peu de tems distribuer l'eau nécessaire sur une longue file de caisses, & même sur les planches de légumes de tout

un grand quarré.

LA les tenez-vous ainsi attachés au pié du jèt; Figuerie, d'eau avec des lizières ?

Le Comte. C'est une épreuve dont vous ferez usage si vous voulez. Du milieu de ce \* A six pans bassin hexagone \* qui est à sleur de terre,

baffin hexagone \* qui est à fleur de terre; s'éléve, comme vous voyez, sur une base de quatre piés, un petit baffin rond d'où l'eau du jèt se répand sur les bords comme une nappe. Je sais tremper dans le bassin supér rieur autant de lizières de drap qu'il y a de caisses autour du grand bassin. L'autre bout de chaque lizière descend & est arrêté au pié de son figuier. Ce bout étant plus bas que celui qui trempe dans la nappe d'eau, toute la lizière s'emplit sans peine. L'eau s'échappe le long des fibres de la laine; & distilant goute à goute sur la motte, elle entretient dans toute la caisse une fraîcheur suffisante, & qu'on peut arrêter ou doubler au besoin.

Le Chev. C'est un arrosement de moins pour le jardinier. N'y a-t-il plus d'autres fruits que vous vouliez mettre sous mon gouvernement?

## L'OLIVIER.

Le Pr. L'olivier feroit encore autant & plus digne de nos soins que tous les précédens, si son fruit pouvoit mûrir dans nos provinces.

Tome II-Page 208.



Olivier France



DE LA NATURE, Entr. VIII. 109 e Chev. Quels font, je vous prie, les L'OLE où il réuffit le mieux ? e Pr. L'olivier réuffit parfaitement sur côtes méridionales de la France. Il chit, sur-tout en Provence, les cand'Aix, de Grasse,& d'Oneille, par une Bonnes Mit e dont la douceur l'emporte sur tout ce les. l'Italie & le Portugal ont de plus par-On estime ensuite les huiles d'Arrat. & de Nice. On mèt au troifième celles qui viennent de Naples, de la će, de Candie, & des Isles de l'Archi-La même différence qu'on mèt entre Bonnes olinuiles, on la trouve entre les olives. Ves, es de l'rovence, qui sont reconnoissapar leur petitesse & par leur figure anise & inégale, ont une finesse qui leur lonner par-tout la préférence. e feuillage de l'olivier imite assez celui ule. Le gouvernement en est aise, fi étoit curieux d'en élever. Il ne demanefqu'aucuns foins \*. On l'encaisse dans terre légère & chaude. On le mouille coup en été: on le mèt à couvert aux oches du froid. : Chev. C'est un arbre inconnu pour Je ne connois guères mieux la madont fe fait l'huile ? e Pr. L'olive est employée à deux n ulla eft eleis cultura. Georg. 2.

L'Olt-ulages. Quand on la destine à faire de l'huile, on la brite sous me meule pour en réduire la chair en une pâte qu'on arrosed'eau
chaude. Cet arrosement détache l'huile, &
la fait surnager, ce qui facilite le moyen de
la recueillir. On la conserve un an, après
quoi elle s'affoiblit & se gâte. La nature en
persectionnant le vin à mesure qu'il se
garde, semble nous inviter à le ménager,
de peur qu'on n'en abuse: mais en bornant la bonté de l'huile à la dursée d'un an,

Quant aux olives qu'on deftine à être mangées, il faut en corriger l'amertume. On les fait paffer par une leffive de cendres & de chaux: puis on les mèt dans des vaiffeaux de grais ou de bois, avec un peu d'eau, de fel, de coriandre, & de fenouil, ou quelqu'autre plante aromatique.

elle contraint les riches à en faire part au peuple qui en usera toûjours sobrement.

Ce fruit, dont la liqueur se transporte si utilement par-tout, dédommage les provinces où il naît de la privation du beurre & des autres commodités des pâurages, qui, pour l'ordinaire, y sont plus rares, parce que l'herbe s'y desse aissement par la trop promte évaporation des terres se gères & exposses à un soleil brillant.

Le Chev. Nous avons ailleurs qu'en Provence des terres arides & inutiles par





ur. non compris le pot

DE LA NATURE, Entr. VIII. 211

la grande chaleur qui les épuise. Seroit-il L'OIR impossible d'y cultiver des olives?

Le Pr. On commence par dire qu'ils n'y réuffiroient pas, parce qu'on n'y en a jamais vû. Lorsque les Gaulois nos peres pas-Cerent les Alpes pour aller jouir, en s'établissant en Italie, des douceurs de la vigne 111. & de l'olivier, ils ne croyoient pas que ces plantes pûssent réussir dans leur climat où elles ont été plantées depuis avec plus de succès qu'en Italie même. On s'étoit de même persuadé que les muscats, les oranges, & les figues ne múriroient jamais parmi nous. Il n'y a pas encore fort longtems qu'on est revenu de cette erreur, & il se trouve que l'orange de la Chine, le raisin muscat, & la figue, acquièrent dans le nord même de la France, comme en Champagne, la finesse la plus exquise, & souvent la maturité la plus parfaite. Jugez encore par un autre trait de ce que nous pouvons espérer de nos tentatives, & de la bonté de notre terre. Il y a quelques années que le Roi donna à M. le Normand deux œilletons d'ananas, & lui en recommanda la culture, quoiqu'ils fussent presque desséchés & sans racines. Le cœur en étoit bon : ils reprirent. Le fruit qui en provint ne put parvenir à sa maturité. Mais deux œilletons fauvés de la pourriture & risqués de nou-

Plin. bif.

VIER.

L'Oli-veau, donnèrent en 1733 deux fruits d'une beauté qui attira bien des curieux. L'affiduité de la culture & une autonne favorable les amenèrent à une parfaite maturité. Le Roi lui - même fit l'essai d'un de ces fruits le 28 Décembre, & le trouva trèsbon. Toutes les personnes à qui Sa Majesté jugea à propos d'envoyer une portion de ces fruits pour consulter les différens goûts, trouvèrent unanimement ces ananas trèsmurs, d'une chair douce & extrémement fondante, relevée par une pointe d'acide & accompagnée d'un parfum plus agréable que celui de la fraise.

Ce que je veux conclure de ce fait, c'est que si l'ananas, qui sembloit borné à la Zone-Torride, a pû mûrir dans le nord de la France; l'olivier qui réuffit dans les provinces de de-là la Loire, peut bien réussir en deçà. Notre climat se prête presqu'à tout. Il ne faut que l'essayer & l'aider.

Le Comte. Pour moi je crois qu'il en seroit de l'olivier comme du mûrier blanc qui fait merveille aujourd'hui dans plufieurs endroits qu'on croyoit trop froids pour cet arbre, & pour la chenille qui donne la soie.

Le Pr. On se déprend tous les jours d'une maxime qu'on étendoit autrefois trop loin, qui est que les fruits sont telle;

BELANATURE, Entr. VIII. 214 ient faits pour certains pais qu'ils ne peu- L'OLE entréuffirailleurs. Depuis qu'on a renoncé VIER. ce préjugé vague qui nous appauvrissoit, ous recueillons aujourd'hui chez nous des its dont le nom autrefois nous étoit à ine connu. En observant ce que chaque ovince a de bon; ce que chaque terre ırnit d'elle-même; ce que l'on peut tirer mélange d'une terre avec une autre ; ce : les arbres nous donnent sans être tail-; ce que la taille produit sur d'autres ; ce : chaque saison enfante sans effort; ce on y peut ajoûter par le secours des ssi, des paillassons, des serres, des ches chaudes; en un mot en suivant exanent toutes les productions de la nature e par toutes fortes de tentatives & d'inries, on est parvenu depuis quelques es à réunir dans un pais les avantages lusieurs autres; à communiquer à plus saisons ce qui étoit auparavant le prie d'une seule; à tirer profit d'une terre uparavant paroissoit frappée de stéri-& à procurer à la société un cercle de & de légumes qui dure autant que

Conte. C'est ce cercle qui est le grand du jardinage: mais il ne le faut pas ir, comme font bien des gens, de les espèces imaginables. A quoi bon

e.

VIER.

VIER.

donnent que des fruits médiocres ? Réferent que des fruits médiocres ? Réference qu'il y a de plus parfait. Je veux , mon cher Chevalier , dans notre première promenade , vous apprendre le meilleur emploi qu'on puisse faire d'un jardin , en vous détaillant les espéces qu'il y faut admettre à l'exclusion de toutes les autres, & le moyen d'en faire usage durant toute l'année.

Le Chev. Si vous me tournez si fort du côté de l'économie, adieu la philosophie.

Le Pr. Point du tout. La faine philosophie commence toûjours par une raisonnable économie. C'est par l'économie seud qu'on peut vivre en repos, faire du bien aux autres, & acquitter toute bienséance. De quel droit ira-t-on philosopher sur ce qui se passe dans le ciel, & arranger le système du monde, si l'on ne fait pas régler le système de sa propre maison?



DE LA NATURE, Entr. IX. 215

#### *ዄጜዄጜዄጜዄጜ*፞ጜኇጜዄጜዄጜዄ ቔቜቔቔቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜቜ **ዄ**ዂጙጙቚቇ፞ዹቝቚ

# LES FRUITS

# NEUVIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE. LA COMTESSE. LE CHEVALIER.

Le Chev. A U mois de Mai, des figues nouvelles, & des raifins de l'an passé! Voilà un dessert peu commun. La Comt. Nous savons, comme vous

voyez, réunir le vieux & le nouveau.

Le Chev. Je crois avoir obligation des figues à la chaleur du poèle, & à l'adrelle du jardinier: mais la confervation des fruits de l'autonne est-elle aussi son ouvrage? Une autre main s'en est chargée.

La Comt. Il est vrai. C'est moi qui les prends sous mon gouvernement, & je suis parvenue pluseurs sois à faire durer la virgouleuse & la poire de saint Germain jusqu'en Avril.

Le Comte. On invente tous les jours; & on ne sauroit trop inventer de différens

Les moyens de causer des surprises agréables; en présentant des fruits auxquels on ne s'attend pus encore, ou des fruits auxquels onne s'attend pus. Mais le point d'où il faut partir pour avoir ssirement, de beaux fruits pendant toute l'année, est de bien connoître le tems où chaque fruit mûrit sur l'arbre, ou dans la serre; & de rég'er sur cette connoissance le choix des espèces qu'on plantera dans son potager.

La Comt. Il faut avoir de l'excellent pour toutes les faisons, & ne s'accommoder du médiocre que quand l'excellent nous

manque.

Le Chev. Le nombre des excellens fruits est borné. Je puis en prendre aisément les noms & la suite sur mes tablettes.

Le Comte. C'est ce que je vous avois promis.

Fruits håtifs en Mai. La Comt. Commençons donc par les fruits du mois où nous sommes.

Le Chev. Jusqu'ici je ne l'avois cru propre à donner que des sleurs. La Comt. On vous servira demain une

affiette de fraises.

Le Chev. Rouges & tendres ?

Le Conte. Très-tendres. Si vous êtes incrédule, je les ferai mûrir dès le mois d'Avril. Il est très-vrai qu'on en mangea ici deux jours avant votre arrivée.

DE LA NATURE, Entr. 1X. 217 Le Chev. Est-ce par le moyen du poêle

qu'on gagne ces nouveautés?

Le Comte. Point du tout. Les jeunes fraifiers ont été apportés des bois en autonne, tives. & plantés sur terre fort serrés. L'autonne fuivante on les a transplantés dans des pots, pour les enfoncer dans une couche chaude durant l'hyver, & pour pouvoir les en tirer, & les mettre sur le côté quand la couche devient brûlante. Les cloches & le soleil d'Avril ont fait le reste.

La Comt. Dans quinze jours au plûtard je compte vous donner des cerifes précoces, & des fraises parfaites, venues en pleine terre. Ce sont là mes revenus : c'est moi qui en fais la recette tous les ans. Mais M. le Comte vous dira comment tout cela

se produit.

Le Comte. Pour avoir des cerises préco- Cerises puèces, il ne faut que mettre un cerifier en cocesespalier dans la meilleure exposition. Pour Gouverneavoir des fraises hâtives en pleine terre, ment des fraiil ne faut que prendre la précaution de transplanter les fraissers en autonne, & de les placer au pié d'un mur bien exposé, On retranche au printems les fleurs qui paroillent les dernières. On fortifie & on avance considérablement les premières venues. Elles s'élargissent promtement & donnent des fruits beaucoup plus beaux. Tome 11.

Lorsqu'il n'y a plus de fruits, on coupe FRUITS. le verd des fraissers rez pié rez terre, ce qui donne plus de vigueur aux racines : au lieu qu'en leur laissant le verd, elles s'épuisent à l'entretien d'une multitude de trainalles ou de rejettons qui se coudent d'eux-mêmes en terre, & s'entre-affoibliffent par le trop grand nombre. Un plan de fraissers est de bon service trois années de suite. Après quoi tous les ans on en détruit un tiers pour le renouveller de jeunes fraissers tirés des bois. L'année suivante on renouvelle l'autre tiers, & toûjours de même successivement. Par cette méthode on est toûjours également fourni.

Framboifes . Croscilles.

La Comt. Avec les frailes & les cerifes hâtives viendront en Juin les framboifes & les grofeilles. Vers le milieu du mois on commence à cueillir des guignes tant les noires que les blanches : celles-ci font plus estimées. Les cerifes communes & les belles cerifes de Montmorenci suivront

de près.

En Juillet. Juillèt est le mois des fruits rouges. Tous Cerifes , &cc. ceux que je viens de nommer, & avec ceux-là la cerisc d'Angleterre, que sa grosfeur & fa douceur tont rechercher; les bigarreaux, les griottes, c'est-à-dire, les cerises noires, enjolivent tous les desserts. Les figuiers laissent déja échaper quelques

DE LA NATURE ; Entr. 1X. 219 fruits qui réjouissent l'entrée des repas. LES C'est vers le milieu de ce mois que se FRUITS. cueillent les avant-pêches, la petite péche de Troyes, les prunes jaunes 2, les perdrigons hâtifs, les premiers abricots, & ne de Cataplusieurs poires excellentes, comme le 100 poire le petit muscat b; la poire de c madeleine, & septengueule. l'aurate. des Carmes.

· Le Comte. Le petit muscat répare son extrême petitesse par l'excellence de son musc. Cette poire réussit mieux sur un vieil arbre en plein vent & dans un terrain sec. La poire aurate n'est pas encore fort commune : mais elle mérite d'être multipliée , parce qu'elle est aussi hâtive que le petit muscat, qu'elle l'égale en délicatesse, & qu'elle est sept ou huit fois plus grosse.

La Comt. Sur la fin de Juillèt, si bien me fouviens, on me fait ma provision de groffes mirabelles ou mirabelles perlées : c'est une prune pleine d'eau & fort sucrée. Tous ces fruits adroitement mélangés forment des piramides & des édifices, où les étages & les cordons se distinguent par des couleurs brillantes. On peut même les

nuancer.

Le mois d'Août semble moins donner En Aoêt, que prodiguer ses fruits. Grosses figues, cerifes tardives , bigarreaux , abricots , avec cela une foule de très-bonnes poires.

Les Le Comte. Les premières sont le muscat
FRUITS, Robert a, poire cassante, mais presque
à la rine.

d'ou poire sans marc & d'un bon suc; la poire de
à la rine.
d'ou cusse fusce b qui mérite pour son bon gosût d'être
la détache de l'arbre; la blanquette à longue queue, estimable par son gosût vineux,
& par sa chaire tendre; la poire sans peau
qui passe todjours trop vite: elle est très-

beurée, & d'une eau parfumée.

La Come. J'aime aflez la cassolette & le salviati qui donnent dans le même tems.
Elles sont propres à être mises au sucre,

parce qu'elles sont musquées & sans marc, Le Conte. Les dernières de ce mois sont le bon chrétien d'été musqué & la robi-

e ou royale ne e, toutes deux cassantes, mais parfumusica d'août ou royale La Comt. C'est ici le mois des belles prunes.

ďćté.

Mais je me perds dans toutes ces espéces.

Le Comte. Les premières sont la prune

Prune. de Monsieur, qui est la même que le damas de Tours, ensuite le damas violèt, & le damas rouge. Les trois meilleurs damas sont le verd, le blanc, & le maugeron qui quittent nettement le noyau comme les précédentes, & sont de meilleur goût.

La petite mirabelle blanche & la rouge; de prune la prune d'abricot, le perdrigon d'Italie, le perdrigon violèt, le perdrigon blanc, & DE LA NATURE, Entr. 1X. 221
la prune diaprée, fe diffinguent toutes par Les l'excellence de leur chair. La fainte Cathe-Fruits. tine ne le céde en rien aux précédentes, fur tout lorsqu'on l'a laissée sur l'espalier acquérir les rides de la maturité de la vieil-lesse. Elle ne pourroit y parvenir en plein vent, où elle est trop sujerte à être battue.

La Comt. La reine claude l'emporte, ce me femble, sur toutes celles que vous avez nommées. Ce seroit une prune parfaite si, avec cette eau si fine; elie avoit un beau coloris, L'espèce qu'on nomme dauphine,

a ce mérite.

La Comt. On mélange quelquefois sa Moyens de peau totijours verte de quelques tràits de colorer les rouge en la déchargeant des feuilles qui lui ôtent la vûe du soleil. Mais ce moyen qui réufit auffi pour les abricots, pour les pêches, & pour les poires, doit être mis en œuvre avec réserve. Il ne faut découvrir le fruit ni trop tôt, ni tout d'un coup. Attendez qu'il commence à mûrir. Alors ôtez d'abord les feuilles de desson, en le laissant à couvert du soleil. Vous en pouvez ôter quelques autres successivement & cnfin le découvrir en entier.

Le commencement d'Août donne les Pêches, pêches de madéleine, l'une furnommée la blanche, l'autre la rouge, toutes deux excellentes. L'espèce en est reconnoissable

en ce que les feuilles en sont beaucous FRUITS, plus dentellées que celles de tous les autres pêchers. On cueille la petite mignonne au commencement du même mois, & la grosse quinze jours après. Celle-ci est la plus belle & la plus parfaite de toutes les pêches. C'est celle dont il faut planter le plus.

> La rossane, la chevreuse hâtive, avec une forme imposante, n'ont pas le mérite de la violette hâtive, la plus vineuse de toutes, & qui paroît sur la fin d'Août avec le brugnon, auquel elle ressemble. La bellegarde ou gallande peut aller de pair avec les meilleures.

Le Chev. Quelle différence mèt-on entre pêche, brugnon, & pavi?

Brugnon. Pavi.

Le Comte. Les pavis ne quittent point le noyau & ont la peau velue, excepté le brugnon qui est lisse quoiqu'il soit vrai pavi. Toutes les pêches quittent le noyau & sont velues , à l'exception de la pêche violette qui est sans duvèt.

La Comt. Venons aux présens du mois En Septemde Septembre. Un des plus beaux qu'il nous fasse est la poire de rousselèt, tant la Rouffelet.

petite que la grosse.

Le Comte. Je crois avoir remarque que . ces deux espéces ne sont réellement que la même chose: c'est même goût & même

DELA NATURE, Entr. 1X. 223 finesse: & apparemment la différence de la grosseur vient de la nature du sujèt sur FRUITS. lequel le rousselèt a été greffé, ou du terrain où on l'a élevé. C'est sans contredit une des plus exquises de toutes les poires. Rien n'égale la douceur de sa chair presque fondante, la délicatesse de son eau, & l'agrément de son goût parfumé. Elle vient bien par-tout, mais particulièrement dans les terres légères. Celle qui vient à Reims est la plus parfaite : & celle qu'on y recueille dans les jardins & dans les cours a une finesse fort supérieure au rousselèt qu'on recueille à la campagne.

Le Chev. Un arbre qui étend ses racines sous un pavé immobile, ne jouit point comme les autres de l'avantage des labours & des pluyes. Où trouve-t il des sucs? Il ne devroit donner que des fruits infipides ? Il n'en devroit point donner

du tout?

Le Comte. On ne peut presque douter qu'il ne s'éléve continuellement des lieux habités, & sur-tout des endroits où les caves sont spacieuses & profondes, une vapeur chargée de sels volatils. On en peut juger par les croûtes de salpêtre qui s'attachent aux foupiraux des caves & aux murs de tous les souterrains. Ces petits els, si propres à relever le goût des fruits, Kiiij.

font chasses par une suite d'autres vapeurs: FRUITS, ils s'élévent : ils nâgent dans l'air où l'arbre étend une multitude de feuilles propres à les recevoir. Ces sels tombent sur le pić des bâtimens d'où la pluye les balaye & les ramène au pié des arbres, tant par les séparations des pavés que par mille canaux que les vers y pratiquent pour venir respirer l'air & la fraîcheur.

Le rousselèt est accompagné ou suivi de près par trois pêches qui se disputent entr'elles pour la beauté & pour la bonté: la première est l'admirable : la secon de est la royale, qui diffère de la précédente par nne petite tumeur qui en allonge l'extrémité: la troisième est la pourprée on chevreuse tardive qui ressemble à la chevreuse hâtive pour la figure : mais elle n'est pas cotoneule comme l'autre. Son rouge est plus foncé, ce qui lui fait donner le nom de pourprée.

La Comt. Ce n'est pas une de ses moindres qualités d'être tardive. Elle brille presque seule sur la fin de Septembre.

Le Comte. Si elle est accompagnée, elle tire avantage de la comparaison qu'on en fuit avec d'autres qui mûrissent difficile-

Ou pêche ment, comme la nivette, la blanche d'andilli , l'admirable jaune , la violette a tardive, & le pavi de pompone b, qui peut

DE DA NATURE, Entr. 18. 225 aller jusqu'en Novembre. Le mois de Sep-

tembre murit encore quelques prunes citi. F R U I TS. mables, sur tout la prune de vacances \*. La Comt. Quand les pêches manquent, ve ou damas

on les remplace quelquefois par un panier de Septembre.

de pommes de calville d'été.

Le Comte. Les bonnes pêches de Septembre décréditent presque toutes les poires de cette saison. Cependant l'épine d'été, non plus que le rousselèt, ne craint point de paroître à côté de la pêche royale ou de l'admirable.

La fondante de Bresle \* qui porte mal- \* ou l'inconà propos le nom de fondante puisqu'elle nue cheneau. ne l'est pas, & le beuré d'Angleterre remplitsent le mieux qu'elles peuvent, avec quelques raifins, le vuide qui se trouve

entre les pêches & le beuré.

La Comt. Monsieur le Chevalier peut mettre parmi ses remarques que c'est durant les premiers jours de Septembre qu'on colore les fruits par un artifice dont la pratique est ailée. Quand on veut relever Artifice pour le fond peu animé de la poire de saint-lespoures d'ay-Germain, de la royale d'hyver, & surtout du bon chrétien; on écarte les feuilles qui leur dérobent le soleil, & l'on mouille le fruit en y faitant passer par petits traits d'un bout à l'autre, un pinseau trempé dans de l'eau fraîche. Le soleil

recuit cette eau & la convertit, je ne sai FRUITS. comment, en un vermillon plein de vivacité.

Octobre.

Le Comte. Le mois d'Octobre, lorsque l'année est favorable, acheve de cuire les secondes figues, plus petites à la vérité, mais plus fines encore que les premières: & peut-être sont-elles avec les melons, ce que l'année a de plus parfait.

Parmi les poires dont la recolte est fort

grande en ce mois, je voudrois me borner à la culture de cinq ou six qui sont sondantes & délicieules. La première est le beuré qu'on distingue en beuré gris, beuré rouge, verd, doré. Ces différences proviennent apparemment du sujet qui porte la greffe & de la nature des pouffières qui ont fécondé le pepin d'où la greffe est proa Ou mouil venue. Les autres sont la verte longue a, la

le bouche d'autonne. le bouche pamachée.

verte-longue suisse b, la bergamotte d'au-6 Ou mouil- tonne, la bergamotte suisse, le doyenné ou poire de saint Michel, & le bési de la motte. Celle-ci n'est bonne qu'en plein vent.

La Comt. Tous ces fruits & particulièrement la bergamotte d'autonne sont trèsbons : mais c'est un malheur pour eux

d'être servi auprès du beuré.

Le Comte. On cueille dès la fin d'Août des raisins déja mûrs, comme le chasselas qui est d'une douceur parfaite, le cioutat e

DE LA NATURE, Entr. 1X. 227 resqu'austi bon que le précédent, & dont a feuille est reconnoissable en ce qu'elle est FRUITS. lécoupée comme celle du perfil; les raisins de Corinthe tant blanc que violèt, espéces de petits raisins dont les pepins avortent, & dont les grains sont menus & fort ferrés. On cueille auffi en Septembre es muscats de trois espéces, le blanc, le violèt, & le rouge, beaux & excellens raiîns quand ils murissent suffisamment. C'est cependant en Octobre que ces raisins sont communément dans leur grande perfection, auffi bien que les gennetins, les malvoisies, & le muscat long ou passe-musqué, qui ne réuffit que dans les terres fort chaudes , & dans une année favorable. Pour aider la maturité de ces raisins dans Manière de les lieux où ils ne sont pas poussés par le muscat. un foleil aflez vif, dès que les grains en font auffi gros que des poids, on prend foin de les éclaireir avec des cizeaux, & de supprimer plusieurs grains pour nourir les autres. Les raifins entallés font les plus mauvais, foit pour la table, foit pour faire le vin.

On peut auffi décharger les raisins. muscats, & tous les raisins blancs, de quelques-unes de leurs feuilles, & les arroser par-dessus pendant la chaleur du soleil. Cette mouillure les attendrit & leur-

L E s procure une couleur d'ambre qui réjouit FRUITS. la vûe.

Le Chev. Il y a des curieux qu' font passer de bonne heure les jeunes raisins, & d'autres fruits encore tendres, dans des bouteilles de verre où les fruits se faconnent au folcil, & se conservent longtems fans infultes. Mais je crois qu'il y a des manières plus simples pour la confervation des railins.

La Comt. J'en connois deux dont je me trouve très-bien. L'une est de faire couper de longues branches qui soûtiennent plusieurs raisins, & de faire attacher ces branches sur des cerceaux qu'on suspend dans un endroit où l'air ne se renouvelle point : le plus fûr est de les suf-Manière pendre dans des caisses ou dans des ton-

neaux fecs, afin que quand on ouvre une long - tems le de ces caisses, l'air ne gâte pas le reste du fruit dont on n'a pas besoin.

Un autre moyen plus fûr encore, quoiqu'un peu plus embarassant, est de laisser les raifins fur l'espalier , & de les y tenir durant tout l'hyver envelopés de deux petits facs, l'un de papier, & l'autre de toile cirée. C'est une légère dépense & qui sert plusieurs années de suite. On lie un peu étroitement le haut du sac de toile cirée. Apparemment que le raisin tire encore quelque nourriture de sa tige, Les ou ne laisse pas évaporer beaucoup de Fruits, se sucs. Mais il se trouve garanti sous cette couverture des insultes de la pluie, de la grêse, des oiseaux, des rats & des petites gelées. Si le froid devient plus fort, on y présente un paillasson, & l'on est presque sur d'avoir de très-beaux muscats ou autres raissins jusqu'après Pâques. Dans les grandes gelées il faut se hâter de tout cueillir.

Le Comne. En Novembre tous les fruits En Novem à voyau sont disparus : mais la serre alors bre, regorge d'autres fruits qui se préparent & se laçonnent peu à peu, les uns plûtôt,

les autres plûtard.

La Comt. Ils femblent d'intelligence entr'eux, & on croiroit qu'ils se donnent le mot, pour nous servir tour à tour.

Le Comte. Le meffire-jean, quoique pierreux, est d'un goût exquis. La poire de vigne \* quoique promte à mollir, est \* on de defondante & d'un goût relevé. La dauphine grise-brane, ou lansac, le sucré vert, la marquite, la poire de petitoin ou merveille d'hyver, sont toutes fondantes & de fort bonne eau. Ce qu'est le beuré en Octobre, la crasane l'est en Novembre: elle tient par tout le premier rang.

La poire de faint-Germain qui de toutes En Décembes

LES les espèces fondantes a seule le privilège de FRUITS, ne point mollir, prétend faire les honneurs Poires d'hy de la table en Décembre, & en Janvier.

wer,

La Comt. La virgouleuse qui joint la beauté à un goût parfait, se croit plus propre à orner les desserts. L'ambrette, l'épine d'hyver, & l'échasserie ont aussi leurs partisans. Elles ne paroissen guères ensemble avec les précédentes, sans qu'il survienne quelques débats pour le rang. La querelle sinit d'ordinaire par les goûter l'une après l'autre, & par rendre justice à toutes.

Le Comie. La louise-bonne ne réuffit parfaitement qu'en plein vent, sur de vieux arbres & dans des terres sêches. Elle est sans goût dans les lieux froids & humides. Le martin-sec dure plusieurs mois ; il

est excellent cuit.

La Jaavier, La dernière poire parfaite & celle qui fait les délices de Janvier & de Février est la poire de colmart. De tous les fruits le S. Germain est celui qui récompense lemieux l'agriculteur.

La Comt. Le franc réal, la double fleur, la cadillac, la poire de livre peuvent orner les desferts assez long-tems, & ensuite se manger cuits.

Le Comte. Le feu s'y fait jour au travers du grain le plus pierreux, & y dévelope des fels très-fins & très-savoureux qu'on n'éprouveroit pas dans le fruit crud.

N'oublions pas ici la royale d'hyver qui Fruits in emirit communément qu'en Février, & En Février, qui est excellente quand on la cueille sur un vieil arbre en plein vent. C'est une richesse de la commencent à nous manquer. Mais le bon-chrétien par sa beauté & par l'excellence de son eau sucrée est la ressource de tout l'hyver. Le bon-chrétien d'Auch & celui de Touraine ont une sinesse de grain qui approche du fondant.

La Comt. Quand le bon-chrétien est trop cassant & d'un grain grossier, on en

fait des compotes d'un goût parfait.

Les mois de Mars & d'Avril n'ont point En Mars &

d'autres fonds que cette poire, & les plus Avrilabelles espéces de pommes qui se mettent en œuvre jusqu'après Pâques, comme le calville blanc & le calville trouge, la reinette d'Angleterre ou pomme d'or; le fenouillèt gris & le fenouillèt rouge\*, & \* Ou pomme d'ur-tout la reinette franche & la reinette de bardin, grise, qui sont les reines des pommes, tant crues que cuites. La petite pomme d'api réjouit au moins les yeux par la vivacité de ses couleurs, & quelquesois le goût par un sur crues délicat.

. A mesure que nous avançons dans l'hyver, le nombre des bons fruits commence

Les considérablement à diminuer : les libéra-FRUITS. lités de la nature, & les précautions du jardinier, sont ensin épuisées. Mais lorsque nous vous paroissons pauvres & dénués de tout, on ouvre une nouvelle ferre que la mere de famille a prise sous fa direction. Elle fait reparoître sur la table la plûpart des struits que nous venons de nommer : elle sait revivre, en quelque sorte, les saveurs de toutes les saisons.

Profit confits. De ces fruits, les uns sont confits, les autres sont conservés dans des liqueurs, d'autres sont proprement séchés.

Quand le poids du sucre égale celui du fruit qu'on y fait cufre, la confiture est plus de garde. Quand le poids du sucre n'égale que la moitié ou moins du poids du fruit, alors le fruit conserve mieux son goût naturel : mais il dure moins longtems. On en prévient la corruption par une petite couche de sucre qui se durcit comme du cristal à l'entrée des vases où l'on conferve les confitures. Au lieu de fucre on peut n'y mettre qu'une couche de passée de groseille rouge. Il arrive souvent que la cuisson dégage, je ne sai comment, le sucre naturel des fruits, & y sit trouver un parfum que la maturité même n'y avoit point mis.

DE LA NATURE, Entr. 1X. 133 Le Chev. On l'éprouve bien dans les marmelades d'abricots & de mirabelles.

FRUITS.

La Comt. Plusieurs beaux fruits, & en particulier l'abricot, la pêche, & la reineclaude, après avoir été fortement cuits à mi-fucre, conservent très-long-tems leur excellent gout dans l'eau-de-vie.

Il n'y a presque point de fruit , dont Fruits seet, on ne prolonge l'usage en le séchant ou au four sur des claies, ou au grand soleil sur des ardoifes. On peut, quand ces fruits n'ont plus d'humidité, les poudrer légèrement de fucre, & les garder au sec dans des boêtes. Certains damas noirs se conservent avec la fleur de l'azur dont ils étoient colorés sur l'arbre. Les brugnoles \*, les prunes de Tours, les cerifes de Montmorenci, les rousselèts de Reims, se prunes de Provence, séchent proprement sans miel, ni sucre, ni aucuns jus. La chair en est plus saine que celle des confitures, & se garde plus long tems. C'est ainsi que la plupart des beaux fruits se montrent sous des formes différentes, & louvent avec leur laveur simple & naturelle, lors même que l'année ne nous donne plus rien.

Le Comte. Ces fruits admirables qui, détachés de l'arbre, n'avoient que quelques jours de vie , acquièrent par cette demicuillon une consistence qui les rend pro-

Les pres pour les transports. Ils passent alors

La Comt. Ne bornons point là l'éloge des fruits (ecs. lls traversent les mers. Onles présente devant les rois. Ils vont faire connoître jusqu'au bout du monde l'excellence de la terre qui les a produits.



# LES LEGUMES.

## DIXIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. T 7 Ous me ferez plaisir , mon cher Chevalier, de me laisser prendre copie de ce que vous avez mis au nèt sur le choix des fruits auxquels il faut s'en tenir pour faire un bon potager. J'ai bien des réformes à faire dans le mien. Mon prédécesseur y a mis bien de l'inutile, & parmi le bon, il n'y a ni régle, hi succession. Tout le bon y vient à la fois: ensuite je me trouve dépourvû de tout. Ce que vous m'avez montré est un moyen sûr de tirer de la terre ce qu'elle peut donner de mieux. J'y retrouve cet ordre important que M. le Comte a vû observer par-tout dans ces beaux potagers, qui, depuis la dernière paix, ont été si fort du goût des seigneurs intelligens. C'est la méthode dont nous sommes redevables à Louis XIV.

LES Le Chev. N'est-ce pas plûtôt à M. de la

Légumes. Quintinye?

Le Pr. Quand un particulier fait du bien à un bon ouvrier, il paye fon talent. Mais quand un Roi caresse un beau génie, on peut dire qu'il le forme. Il le développe, & il lui fait faire d'heureux efforts qui servent ensuite aux autres de modéle & de régles. Les grands succès de M. de la Quintinye sont moins dûs à son propre génie, qu'au désir passionné qu'il avoit de plaire à un monarque plein de goût & au meilleur de tous les maîtres. Ce désir lui a fait trouver l'art du jardinage que ni lui , ni personne ne connoisfoit auparavant. Ainsi ce prince a plus enrichi le jardinage que ne l'ont fait ceux mêmes dont la mémoire nous est chère par le soin qu'ils ont pris, en faisant quelques expéditions dans les pays étrangers, de nous en apporter de nouvelles espéces de fruits.

Le Chev. Connoissons-nous beaucoup de fruits qui nous ayent été procurés de

cette façon?

Ping Georg. Le Pr. Vous avez pû voir dans Virgile 2. Pin. bijt. & ailleitrs, que les expéditions des Grecs pin.t. 1.1.2 en Perfe, en Arménie, & en Médie, out procuré à l'Europe Je citronier, l'abricotier, & le pêcher. Les guerres des Romains DE LA NATURE, Entr. X. 237

LE S

eu à rapporter de Cérasone à Rome le Légours, risser qu'on n'y connoissoir pas. Les plin. host, rinces croisés nous rapportèrent de leurs possesses d'outre-mer dans les xu & xuu écles les prunes de Damas & de fainte-latherine, avec pluseurs sortes de raisses. Aais Louis XIV. en formant par ses bienaits M. le Nautre & M. de la Quintinye, donné des maîtres de jardinage à toute a France: ou plûtêt les jardins & le poager de Verfailles sont devenus l'école de

L'art du jardinage, en ménageant à prooos le travail & les productions de la nature, nous a donné, comme vous le voiez à présent, une guirlande de beaux fruits aussi longue que l'année. Il nous en vient encore une autre qui, pour n'être pas relevée par des couleurs aussi brillantes, ne laisse pas de plaire par une extrême variété, & par une fuite de plantes toûjours nouvelles & toûjours utiles. Je parle des légumes qui ne commençoient à donner autrefois que vers le mois de May, & finissoient aux premiers froids. Aujourd'hui le sage gouvernement du jardinier en fait durer l'us ge autant que l'année même, & les fait croître à souhait malgré les feux qui desséchent la terre, & malgré la gelée qui l'engourdit.

Europe entière.

Le Chev. Cette autre partie du jardinage

est-elle difficile? LEGUMES.

Le Pr. La réuffite en dépend de plufieurs menues opérations qui s'apprennent très-promtement par l'ulage. Ce se-

roit perdre du tems que de vous en donner des régles. Vous comprenez affez ce que c'est que labourer, fouiller, bécher, & ameublir la terre. Il ne vous faut plus de dictionnaire pour entendre ce que c'est qu'alligner des planches de légumes, mettre une planche en ados ou en pente, serfouir ou béquiller la terre avec un ser à deux dents, soit pour ôter les herbes qui appauvrissent les légumes, soit pour ouvrir des passages à l'eau des pluies & des arrosemens. Personne n'ignore ce que c'est que couvrir de cloches les fraises, les melons, & tout ce qu'on veut pousser sur couche; ce que c'est que donner de l'air à la cloche en la foûtenant sur une fourchette de bois; ce que c'est que fouler ou couper le verd des légumes, pour empêcher les feuilles d'en bas de blanchir & de pourir la racine; pincer & arrêter ce qui monte trop, en coupant les extrémités pour faire grossir le reste; éclaireir ou ôter le trop parmi les melons, les concombres, les raisins, & autres fruits; lier la chicorée, la laitue Romaine, & le celleri pour les faire blanchir;

paller les cardons & les artichaux g drefr des couches hautes; faire des couches LEGUMES.
Dur des couches hautes; faire des couches LEGUMES.
Dur des ou enfoncées à fleur de terre;
chauffer une couche, & la réchauffer en
environnant de fumier de cheval tout
ouveau....

Le Chev. J'entens tout ce que ces termes ignifient : mais voilà bien de l'ouvrage.

Le Pr. Il n'y a rien là qui doive vous firayer. L'exécution de toutes ces chofes fl la gloire du garçon jardinier. Nous ous réfervons pour de plus nobles soins. Le sera à vous un jour à diriger le travail les autres. Ils vous prêteront leurs bas: nais vous serez chargé, s'il vous plaît, l'avoir de l'ordre & de l'esprit pour eux.

Le Chev. Supposons qu'on me confie ut logis la direction du potager, quelle est non affaire en ce cas?

Le Pr. Votre objèt alors sera de ne laifer ni aucune partie du potager inutile, ni ucune partie de l'année dépouvûe de léjumes. Dans cette vûe, il faut vous appliquet tout particulièrement à connoître en juel tems chaque plante potagère peut & doit être mise en terre, & combien de ems elle y doit demeurer, afin que sahant le tems où les unes doivent finir & tre arrachées, vous en fassiez tent d'aures toutes prêtes pour les remplacer.

LÉGUMES.

Le Chev. Je vois bien que c'est cette connoilsance qui régle tout : mais commenty parvenir ? Il y a, ce me semble, des milliers de plantes dans un potager.

Le Pr. C'est une partie de l'histoire naturelle aussi-bien que de l'économie, dont l'acquisition est très-aisée & très-importante. Elle est importante. Un gentilhomme se pique de savoir ce que c'est que le cacao du Méxique, ou l'aréca des Indiens. Il a bien un autre intérêt à donner à propos des ordres qui l'empêchent de manquer, dans la saison, d'asperges, de petits pois, ou de melons. Cette connoilsance est en même-tems très-facile à acquérir.

Division des gères.

On peut partager les plantes potagères, plantes pota- les arbres fruitiers mis à part, en sept ou huit classes, qui sont les racines, les verdures, les salades, les fournitures, les plantes fortes, les herbes odoriférantes, les légumes proprement dits, & les fruits potagers, ou les fruits de terre.

Le Chev. Qu'entendez-vous, je vous prie, par légumes proprement dits ?

Le Pr. On ne devroit régulièrement appeller légumes que les grains qu'on recueille dans des cosles, comme pois, féves, lentilles, haricots, lupins. Mais l'usage étend ce nom aux racines mêmes, & à la plûpart des plantes potagères.

Lı

DELA NATURE, Entr. X. 24T

Le Chev. Commençons donc, s'il vois LES laît, par les racines. Quelles sont celles Légumes ont on fait le plus d'ulage, & dans quel ems les plante-t-on ?

Le Pr. Les racines sont les salsifis, les Cercifi ou arottes, les panais, les chéruis, les raves, s betes-raves, les navèts, & quelques

utres.

Le salsifi est de deux sortes, le comun & celui d'Elpagne, ou scorsonère, ui groffit davantage & est plus estimé ue le commun. On séme la scorsonère, 1 printems & au mois d'Août. Elle deneure deux ans en terre : mais on en séie une planche chaque année, pour n'en oint manquer. Le falsifi commun se see au printems, & ne dure que jusqu'au arême de l'année suivante. Ces racines, : généralement toutes les racines potaères, se plaisent dans une terre un peu asse, mais extrémement douce & ameuie : sinon , la résistance des masses de rre trop liées les fait fourcher, ce qui en e tout le mérite.

Les panais & les carottes blanches, jau- Panais, caes, rouges, & violettes, se sement en rottes, vril, ou un peu plûtôt, dans une terre : gère & fabloneuse, mais un peu humece. On a soin de les sarcler, de crainte ie les autres herbes ne les appauvrissent;

Tome II.

Les & de les éclaireir comme les falfifis pour Légumes. les fortifier. On peut en racourcir le verd qui épuiferoit la racine, ou l'altéreroit en fe pourrissant faute d'air. On léve les racines avant l'hyver & on les conserve en les enterrant fort près l'une de l'autre.

les enterrant fort près l'une de l'autre.

Le chérui se séme & se plante fort dru,
parce qu'il grossit peu. On ne le conserve

que julqu'au Carême.

Les navèts se sément au printems pour en avoir en été. On en séme en Août qu'on les conserve à l'abri & au sec, mais par tas & sans grande précaution durant tout l'hyver. Les petits navèts de Champagne sont les plus estimés : mais semés ailleurs ils n'ont plus le même goût.

Raves ou

Navèts.

n'ont plus le même goût.

Les raves veulent la terre la plus douce & de fréquens arrofemens. On les fême & on les éléve sur couche dès le mois de Décembre en les couvrant. Elles ne sont que cinq ou six semaines en terre, & on en reseme entre les rayons de laitues & de chicorées, pour en avoir tout l'été. Une même terre produit ainsi une double moisson.

La bete-rave, comme les salssifs, les carottes, les panais, & les raves, ne se multiplie que de graine. On la séme & on la transplante au printems. On la léve avant BELANATURE, Entr. X. 243 la gelée, pour la conserver dans le sable à couver.

LEGUMES.
Taupiname

Les taupinambours ou poires de terre Tat font des excrescences ou des tubercules bours, qu'on détache des racines d'une plante fort haute qui nous a été apportée de la partie du Brésil. où demeurent les peuples nommes Taupinambours. D'autres disent qu'elle vient de Canada. On la multiplie de plants enracinés. Ces poires sont bonnes cuites, & tiennent du goût de l'artichaud.

Les truffes rouges ou pommes de terre Truffes rouge font différentes. C'est une masse charnue genqui végéte sous terre dans les endroits crévasses d'abloneux. La truffe ne pousse ni tiges, ni racines.

Le Chev. Par quels moyens peut - elle donc tirer des sucs de la terre, & grossir?

Le Pr. Elle 6 nourrit apparemment par ses pores. Après avoir groffi plus ou moins, elle se desse de le perpétue par ses petites graines qui sont imperceptibles. Les cochons sont fort avides de la trusse; quand ils en trouvent en souillant la terre, ils annoncent leur bonne sortune par des cris de joie qui en informent le berger. Celui ci les écarte d'un coup de houlette, & réserve cette trouvaille pour les tables les plus délicates.

Ce que je vous dirai des verdures ne Légumes, chargera pas vos tablettes plus que ce qui Les verdures, vient d'être dit des racines. Les verdures ou herbes de cuisine, sont l'oseille, la poirée, le persil, & les autres qui vous

font affez connues.

Ofcille. L'oscille, tant la pointue que la ronde; se peut multiplier de tousses éclatées, ou de graines qu'on seme depuis Mars jusqu'en Septembre. Une planche d'oseille se coupe durant fix ans., pourvû qu'on la nourrisse de tems en tems de quelques pouces de terreau & de terre de sentier. Mais la meilleure pratique est de la semer tous les ans au printems.

Arroche.

L'arroche ou bonne - dame se séme au printems & passe assez vîte. Elle sert à dorer les potages, & à faire certaines farces fort estimées. On la séme tous les mois.

Poirée. La poirée ou bette blonde se seme en . Mars. On la coupe pour l'usage journalier, & elle repousse comme l'oseille. Ce qu'on en transplante se conserve aisément malgré la gelée, & donne des cardes sur

la fin du printems suivant.

Le Chev. Pourquoi, je vous prie, mèton ordinairement plusieurs piés de poirée dans les plants d'artichaux? Est-ce pour les y faire blanchir à l'ombre ?

Le Pr. C'est pour donner le change aux

DELA NATURE, Entr. X. 245 sulots, qui épargnent les artichaux en

xerçant leurs dents sur les piés de poirée LEGUMES. ui sont plus tendres, & qu'on leur aban-

onne sans regrèt.

On fait des bouillons amers, mais salu- Buglose. ires, & fouvent préférables aux remées étrangers, avec la bourache & la bulose. L'alleluya est plus rafraîchissant: 'est une espèce de trésle qui se multiplie e brins enracinés. Ces trois plantes potaères se peuvent multiplier de graine en tel :ms qu'on veut.

Le perfil, tant le commun, que le frise, : le perfil de Macédoine, qui est plus aronatique que les deux autres, nous fervent ar leurs feuilles & par leurs racines. On me le perfil au printems. Son feuillage pousse après avoir été coupé. On peut ure blanchir le perfil de Macédoine pour n faire des salades d'hyver, comme on 1 fait avec le céleri qui paroît être une uatrième espéce de persil.

Les épinars se sément en Août & en eptembre dans une terre fort amendés. es premiers servés donnent sur la fin de autonne & jusqu'en hyver. Les autres n'on conferve tout l'hyver font la manne 1 Carême.

Les choux dont chacun connoît affez s espéces & l'utilité, se sément au prin-

LÉGUMES.

tems & plusieurs mois de suite, pour en avoir en différentes faisons. Ceux qu'on séme en autonne se transplantent dès l'autonne en pépinière, c'est-à-dire, fort serrés pour ne pas employer inutilement un grand terrain tant que leur feuillage s'étend peu. On les transplante une seconde fois au printems quand ils font forts, & on les espace alors selon la largeur qu'ils doivent prendre. On arrache plusieurs choux d'hyver avant les gelées, & on les conserve attachés la racine en haut, ou plûtôt la racine enfoncée dans le sable. On peut ainsi en avoir presque toute l'année.

Choux-fleurs. Les choux-fleurs, dont la bonne graine vient de Chypre & de Malte, se sément & se conservent comme les choux ordinaires. Mais si au mois d'Août ou de Septembre on feme les choux-fleurs dans des baquèts pour les mettre à couvert & pour les transplanter au printems, on jouit par ce moyen dès avant les chaleurs & durant toute l'année, de ce délicieux légume qui étoit autrefois une rareté sur la fin de l'autonne.

Broccolis.

Les broccolis ou les petites branches qui renaitlent sur les tiges des choux qu'on a conpés, sont de service dans bien des ragoûts fur les meilleures tables. C'est une imitation du chou broccoli si vanté chez les Italiens.

DELA NATURE, Entr. X. 247 Passons aux salades qui font toûjours urtie de la bonne chère. Quoiqu'on fasse Légumi s. la cuisine cent différens usages des lai- Les salaires. les, des chicorées, & du céleri, ces her-28 font le fond principal des salades, ont il est aisé d'être toûjours pourvû par manière de les semer de quinze jours 1 quinze jours, & par l'inégalité même es accroillemens de chaque espéce. Les Laines, itues seules se relayent durant six mois : plus, pour nous rafraîchir tour à tour. es laitues à coquille, & celles de la pason résistent à la gelée, sur - tout si on a ris soin en autonne de les placer sous un on aspect & sur un ados : elles commeneront à pommer dès le mois de Mars. a petite crêpe & la grosse ne tardent pas pommer fitr couche & fous cloche: elles euvent même être de service avant les récédentes. La laitue royale, la faint-Permain, la grosse-blonde, la blonde de 1èts, & sur tout la laitue George replanées en pleine terre, pomment à fouhait ifqu'aux grandes chaleurs. On seme pour été les laitues de Boulogne & de Gènes, londes, roulles, vertes, rouges, & toutes elles qui ne montent pas facilement. Ones lie quelquefois pour les faire mieux ommer. Les laitues de Perpignan & de passion réussissent encore en autonne,

Les L'hyver se félicite d'en recueillir les restes; Lécumes. ou même de moissonner en herbes les nouvelles venues dont il envie la jouissance

au printems.

Taime Ro. Les laitues Romaines qu'on a de même pemées & liées à propos, peuvent en été prendre la place des laitues, quand la chaleur fait monter celles ci trop vîte. Souvent la Romaine mérite la préférence, même dans la liberté du choix.

Cette moisson n'est pas finie que celle de la chicorée & du céleri commence & continuera tour l'hyver. On séme la chicorée dès le mois de Mars & jusqu'en Juillèt. On la replante an large en différens tems, puis on la lie pour la faire blanchir : & quand on n'a point de serre pour la conserver dans le sable, on l'arrache, & on en place plusieurs piés serrés les uns contre les autres en terre à la profondeur de quatre ou cinq doigts. On couvre le tout de fumier sec. Mais il faut aërer les têtes, en écartant le fumier dans les beaux jours pour empêcher la pourriture. Nous avons à présent une chicorée très-douce qui se coupe comme l'oseille six semaines de suite en été sans monter en graine, & qui remplace les laitues, quand elles manquent.

Le céleri se séme dès le printems. On le transplante dans des rayons un peu pre-

Celeri.

DE LA NATURE, Entr. X. 249 fonds : & lorfqu'il est fort, on le butte en amoncelant la terre à ses côtés jusqu'au Légumes. haut des feuilles qu'on ébarbe. Il blanchit au bout d'un mois. On le conserve en terre où il continue à blanchir si la lumière n'y entre point.

La chicorée fauvage, qui est utile par ses Chicores racines & par son feuillage, se séme de sauvage. quinze jours en quinze jours depuis la fin de Février. Par-là on peut en avoir toûjours de tendre pour les salades vertes qui plaisent à quelques personnes. On la fait blanchir pour l'hyver : & pourvû que la racine foit en terre dans le sable, on la coupe

jusqu'à trois ou quatre fois.

Avec les salades il faut vous livrer les fournitures, ou certaines herbes qu'on y tures, mélange modérément. Les unes sont de tous les tems, comme la pimprenelle & Pimprenelle le cerfeuil tant le commun qui se séme tous les quinze jours, depuis Février jusqu'en Septembre, que le cerfeuil mufqué qui demeure en place sans craindre la gelée : les autres varient selon les saisons, comme le pourpier verd, qu'on seme sur Pourpier. couche & sous cloche en Février; le pourpier doré qu'on séme sur planche au mois de Mai ; le cresson alénois qu'on séme tous Natures ou les huit jours pendant l'été; le cresson cresson, d'eau qu'on ne recueille pas dans le pota-

Cerffuil:

Les ger, mais au bord des ruiffeaux & des Légumes, tontaines ; les mâches & les raiponses Mâches, qu'on peut semer dans le potager, ou faire cueillir dans les terres à blé où elles se sement tous les ans d'elles mêmes.

\*Lerherbes \* Il faut être encore plus retenu dans fines & odo- l'ulage des herbes fines & odoriférantes, itelles que font l'eftragon, le baume ordinaire, l'é baume citroné, la civette d'Angleterre ou appetit, le coq, l'anis, le fenouil, la petite méliffe ou citronnelle, le

basilic, & la roquette.

Doclures.

O'cft avec pluficurs de c'es herbes fines qu'on forme les bordures des quarrés, & on leur aflocie pour divers ufages le thim, l'hifope, la fauge, la lavande, la marjolaine, l'abfinte, la camomille, la rue, les violettes, & la farriette. On peur ranger celle-ci auprès des pois & des fèves auxquels elle fervira d'affaifonnement avec quelques laitues.

Salades Therbes confites,

Pour n'être pas exposé à la rigueur de certains hyvers, ou même pour ménager d'agréables changemens, on prépare de bonne-heure de quoi joindre des salades cuites ou confites aux salades d'herbes erues. On les compose d'oignons de Catalogne, ou d'autres oignons blancs, de betes-raves cuites, de céleri cuit, de pointes d'asperges cuites, de pluseurs fruits

DE LA NATURE, Entr. X. 251 u herbes confites au vinaigre, comme ont les cornichons, ou petits concombres, LÉGUMES. a perce-pierre, les capucines, qui sont les fleurs non épanouies du creison du Pérou, aujourd'hui fort commun; la criste marine, qu'on tire du voisinage de la mer; & les câpres qui sont, non les fruits, mais les boutons du câprier, & qui laissées quelque peu plus long tems fur l'arbre, seroient devenu fleurs, & enfin fruits. Le câprier se plaît dans les décombres & dans les crevalles des murailles.

La plûpart des légumes étant assez in- Les plantes sipides, on les reléve par le secours des bulbeuses. plantes fortes, qui par leur sel volatil & piquant en sont comme l'affaisonnement naturel. Elles tiennent toutes de la nature 'de l'oignon qui est la plus estimée d'entre elles. Les autres sont le poireau, la ciboule, l'échalotte, & la rocambole. L'ail a de quoi contenter le palais le plus difficile à émouvoir. La campagne en fait grandusage, & on pourroit l'appeller la théria- Galissi. que des pailans.

Le Chev. C'est un vrai poison pour d'autres. Horace qui en avoit trouvé dans un ragoût à la table de Mécène, crut avoir dans le corps tous les poisons de la Col- Epedi adi 2. chide.

Le Pr. Il se soulagea bien en donnant à L vi

l'ail toutes les malédictions que vous savez. Le Chev. J'ai interrompu la culture des LÉGUMES. plantes fortes.

Le Pr. Les poireaux se sément au printens. On les transplante afin qu'ils grossissent étant mis plus au large. On les arrache avant l'hyver, & on les conserve tant qu'on veut, ou en les mettant dans le fable de la ferre, ou en les rangeant en terre les uns contre les autres sous de grand fumier lec.

Les oignons se sément & quelquefois se transplantent. On les foule au commencement de Septembre, pour leur donner plus de ventre, & on les conserve à couvert de l'humidité & de la gelée. On peut aussi en semer en Septembre, & les transplanter au printems pour en avoir de bonne-heure.

Les vrais légumes qui sont les féves, les haricots, & les pois, dont les espéces varient beaucoup, réuffissent généralement mieux dans la terre légère & sabloneuse que dans la forte. La plûpart demandent le secours des rames, & beaucoup d'air entre deux routes, pour pouvoir donner abondamment. On a soin de pincer ou de rogner les féves, pour fortifier la tige & les cosles en retranchant le montant. On âte par le même moyen une légion de puz

DE LA NATURE, Entr. X. 155 cerons qui s'attachent vers le haut où le verd est plus tendre. En semant les pois de LEGUMES! mois en mois, & même dès l'hyver, on en

a de nouveaux presque d'un bout de l'année à l'autre, & sans difficulté jusqu'à la fin d'Octobre. On séche le reste pour l'hyver.

Le potager, après toute cette multitude Les fruits in de racines, d'herbes, & de légumes qu'il terre, nous prodigue, mèt le comble à ses libéralités par les fruits de terre, plus estimables encore que tout ce qui a précédé. Les fruits de terre ou qui viennent à platte terre, font les melons, les concombres, les potirons, & autres courges. On peut mettre à leur fuite les asperges, quoique ce foient des tiges; les artichaux, quoiqu'ils foient le calice d'une fleur, & les cardes, quoique ce soient des côtes de feuilles. Nous n'ajoûterons pas ici les groseilles de trois ou quatre espéces, ni les framboises, non plus que les fraises, que nous avons rangées ailleurs parmi les véritables fruits.

Commençons par les asperges, dont Asperg la première culture est un peu longue. Mais s'il en coûte d'abord de la patience & des foins, un plant d'asperges vous récompense vingt & vingt-cinq ans de suite, quelquefois plus. On n'attend pas qu'il soit épuisé pour en faire un autre : & on

fait celui - ci dans un endroit où il n'y air . LEGUMES. pas eu d'asperges, afin que celles qu'on y plantera trouvent plus abondamment les fucs qui leur conviennent.

Le Chev. Puisqu'un plant d'asperges est d'un si bon revenu, vous voudrez bien m'apprendre comment on le dresse. Je prends goût à la philosophie pratique.

Le Pr. Un nouveau plant se peut faire faire un beau de graine : mais on avance beaucoup en le faisant plûtôt de piés enracinés de deuxans. On les plante sur deux lignes seulement dans des planches de trois piés & demi de large : le sentier qui sépare les planches doit être de deux piés. On pratique le long des lignes des trous de quinze à seize pouces de diamétre sur quatre de profondeur, & disposés en quinconge. On laisse au milieu de chaque ouverture un petit monticule pour y asseoir une touffe composée de deux piés de jeunes asperges. Le jardinier les tient assujetties d'une main , pour en étendre circulairement les racines de l'autre main : puis il les couvre de terre, en y appuyant successivement par-tout, de crainte qu'il n'y reste aucun vuide : il achéve ainsi de remplir chaque ouverture. Les planches demeurent basses & enfoncées d'un pié au-dessous du niveau des allées. La terre, qui en a été re-

DE LA NATURE, Entr. X. 255 tirée avant que d'y planter, demeure amoncelée & entatlée en dos d'âne fur le fen- LEGUME tier d'où on la rejettera peu-à-peu & d'année en année dans la planche qui reviendra ainsi au niveau du sentier. On terrotte les asperges de deux ans en deux ans, & on recouvre le terreau de la terre du sentier. Quatre ans après qu'on a planté, on pourra cueillir de belles asperges. Alors on retournera le vieux plant pour

Le Chev. Ce n'est, ce me semble, qu'au mois d'Avril que l'asperge commence à donner. Comment donc peut on parvenir à en avoir, comme on fait, de très-tendres

employer le terrain à un autre usage.

dès le mois de Janvier?

Le Pr. On en avance la jouissance par Asserges La le sacrifice qu'on fait de quelques planches. Dès le mois de Novembre on retire toute la terre des sentiers qui séparent les planches, & on remplit cette ouverture à la profondeur de trois piés fur deux ou un peu plus de large, de fumier de cheval tout nouveau. On éléve ce fumier de dix-huit pouces au-dessus du niveau. Lorsque les premières asperges commencent à monter à l'aide de cette chaleur, on les couvre de cloches, au travers desquelles la lumière les colore du plus beau verd. Il faut couvrir ces cloches de fumier sec pendant la

LE SPEETAGLE

LES Légumes.

gelée, & lorsqu'il nége emporter le farmier avec la nége qui réfroidiroit tout. Le fumier sec qu'on y apporte doit couvrir ou toucher immédiatement les cloches & non les asperges, parce qu'au lieu de verdir elles blanchiroient sous la paille. En renouvellant ensuite, ou en tout ou en partie, le fumier des sentiers qui s'abaisse en s'éteignant, on réuffit à coup sûr à avoir des asperges fort vertes dès le mois de Janvier. La recolte continuera un mois ou six semaines dans chaque planche, & se renouvellera si on renouvelle les réchaussemens, jusqu'à ce qu'un autre plant fournisse son fruit sans effort au retour du printems. Les planches qu'on a poussées par cette chaleur artificielle ont besoin de quatre ans pour se rétablir, & pourront encore alors fouffrir une feconde & dernière opération.

Artichaux.

La culture des artichaux est plus aisée. Tout s'y réduit à les loger dans un excelent fonds qu'on engraisse le plus qu'il est possible; à planter en échiquier les œilletons qu'on a détachés des plus forts piés avec un peu de racines; à les espacer de trois piés ou plus si la terre est forte, a sin qu'ils ayent plus de place pour étendre en liberté leur large feuillage; ensin à les garantir de la gelée, en les butant, c'est-à-

DE LA NATURE, Entr. X. 157

dire, en amassant la terre autour de leurs LES feuilles racourcies, ou en couvrant le tout Leounes, de long sumier fec. Les bons crilletons font blancs à l'endroit où tiennent les racines. On fait une pépinière des médiocres, pour remplir au besoin ce qui périt.

La tige qui s'est fortifiée, & qu'on a arrétée en autonne, donne du fruit au printems. Ce qui a été planté au printems en doit donner en autonne. La tige qui commence au printems à montrer son fruit, étant coupée fort bas, rendra de nouvelles étess en Septembre. On se régle sur ces observations pour s'assurer deux recoltes.

Le Chev. La recolte peut donc être double dans un même plant. Il ne faudra qu'en laisser monter une partie au printems, & arrêter l'autre qui se réservera pour l'autonne.

Le Pr. C'est la précaution qu'on peut prendre quand on n'a pas deux plants séparés. Les artichaux de la seconde recolte, & sur-tout les violèts, dépouillés de leurs seuilles, séchés & enfilés par manière de chapelèts, avec une seuille de papier entre deux, se conservent au sec tout l'hyver, pour être, avec les champignons, la fourniture des tourtes & des ragoûts.

Le Chev. Quelle est la durée d'un bon

plant?

Le Pr. Elle n'est guères que de quatre LES ans : mais on en renouvelle une partie LÉGUMES. tous les ans, ainsi la jouissance n'est pas interrompue; & ce qu'on détruit a encore fon utilité. On assemble les feuilles des artichaux qu'on veut remplacer. On les lie, & on les empaille sans leur donner aucun air que par le haut. Ils blanchilsent

dons d'Espa-

Cardes & car- comme des cardons d'Espagne, dont le gouvernement est à-peu près le même. On conserve tout l'hyver dans le sable de la ferre ces grands paquèts de feuilles parfaitement blanchies & dépouillées de toute leur amertume.

Le Chev. Venons, je vous prie, à la culture du melon.

Concombres, Citrouilles. Potirons. Melons.

Culture du melon.

Le Pr. Vous laissez là le concombre. la citrouille, & le potiron. Ne les m'prisons pas. On en fait des potages, des ragoûts, du pain, & des remédes. La culture en est entièrement semblable à celle du melon, si ce n'est qu'on ne les taille pas

avec tant de précaution.

Le melon est une des plus parfaites productions du potager, & un des plus délicieux rafraîchissemens que la nature, toûjours attentive à nos besoins, nous ait préparés durant les grandès chaleurs. Pour l'élever à souhait, on choisit l'aspect du midi & un bon abri, qu'on fortifie avec: DELA NATURE, Entr. X. 259
des brife-vents de paille. On mèt les cou- LES
ches à un pié près l'une de l'autre pour les Léoumes.'
échauffer, en remplissant de tems en tems
de sumier nouveau l'intervalle qui les sépare.

échausser, en remplissant de tems en tems de sumier nouveau l'intervalle quiles sépare. On étend sur ces couches huit ou neus pouces d'excessent terreau qu'on peut utilement mêler de sable noir. Mais point de terre franche: elle y seroit nuisble. On séme les melons dès le mois de Février, sans en tremper la graine ni dans le vin, ni dans le sucre. On ne le seroit qu'à l'imitation de ceux que les jardiniers ont dupés. On séme en mettant les graines quatre à quatre dans des trous allignés & distans de deux doigts. Rien n'empêche de semer quelques menues salades entre ces lignes.

Quand les jeunes melons ont quelques teuilles, on les transplante sur une autre couche, en les mettant à cinq ou six, sous chaque cloche, qu'on couvre de paillas sons pour les garantir de la gelée ou du hâle qui les rôuroit. Si la couche est trop ardente, on y enfonce un bâton de loin à loin pour former autant de sospiraux par où la chaleur excessive s'évapore. Quand ils deviennent sorts, on les tire de cette pépinière, pour les transplanter à l'aise sur une troissème couche avec leur motte; à deux piés près l'un de l'autre. On peut arrêter le montant & le trop de

LÉGUMES.

jets pour fortifier le reste. Mais c'est une pratique plûtôt pernicieuse qu'utile d'abattre dans les commencemens les deux feuilles féminales, & par la suite les fleurs mâles, qu'on appelle, mal-à-propos, fausses fleurs. Ces piéces n'ont pas été miles inutilement dans les plantes. Vous savez Vegez la pre- qu'elles lui rendent des services impor-

mière partie, tans, après lesquels étant devenu inutiles, elles se fannent d'elles - mêmes, sans que l'homme se mette en peine de secourir la nature, ou de la réformer comme si elle s'étoit trompée.

Le Chev. Mais n'est-ce pas à-peu-près ce qu'on fait quand on éclaircit les fruits fur un arbre, & que l'on ôte le trop?

Le Pr. Il n'y a là aucune réforme. L'homme est maître d'opter; & s'il aime mieux un petit nombre de très - beaux fruits qu'une grande quantité de médiocres, il peut sans désordre engraisser les uns par le retranchement des autres. C'est aussi ce qu'on fait fort à propos dans le gouvernement des melons. Quand on est sûr d'en avoir deux ou trois bien formés sur une tige, on peut inpprimer tout le reste pour embellir le peu qu'on a trié sur le tout.

Dès que les nuits sont douces, on ôte les cloches, afin que le grand air & les arrofemens fréquens avancent tout, BELANATURE, Entr. X.

Quand le melon est gros comme le poing, on réduit les arrolemens à un seul en Legumes. trois jours. Est-il enfin parvenu à sa grosseur ? alors on ne l'arrose plus ; l'altération même étant propre à en faire paroître le goût plus vineux & plus sucré, que si la séve en étoit délayée de beaucoup d'eau.

Le Chev. Voilà une étonnante variété de fruits & de plantes utiles que nous tirons d'un très-petit espace de terre.

Le Pr. Ce que j'y admire le plus, n'est pas tant l'abondance, quoiqu'elle tienne du prodige, que la sage dutribution qui a été faite de toutes ces productions selon les besoins des saisons & des climats. Durant l'hyver, lorsque la terre se repose & cesse de produire pour recouvrer de nouveaux fucs, nous jouissons d'une ample provision, tant de fruits que de légumes fermes & capables de durer long-tems. Pendant l'été la terre varie tous les jours ses libéralités: & à mesure que le soleil agit plus fortement fur nous, elle semble attentive à nous donner des fruits rafraî- Raison de chissans, comme sont les fruits à noyau, fruits selon les melons, les figues, les pêches, & les les faifons & poires fondantes. La même convenance mats. que je trouve entre les fruits & les saisons, je la trouve entre les fruits & les climats,

A mesure qu'on avance vers ces régions dont les habitans voyent le foleil passer & repasser sur leur tête, j'y trouve de toute part des fruits, non-seulement fondans comme le melon ; mais glacés , acides & pleins d'une eau propre à humecter leur fang trop raréfié. Tels sont les limons, les citrons, les oranges, les ananas. Si je reviens de la Torride dans notre climat, je commence à y trouver la vigne, & je m'apperçois qu'elle en occupe les endroits où elle peut mûrir fuffisamment, pour fournir aux habitans de la Zone tempérée, & aux peuples septentrionaux, done le sang est épaissi par le froid, une liqueur spiritueuse, & propre à résister au poids d'un air trop engourdi.

Le Chev. Mais cette libéralité de la nature ne seroit-elle pas plus digne de notre reconnoissance, si elle alloit jusqu'à donner toutes sortes de fruits à toutes sortes de

faisons & de païs?

Le Pr. L'Àuteur de la nature n'est pas seulement libéral : il est en même tems économe. Si sa libéralité n'avoit ni régle ni bornes, les plus grands désordres en seroient la suite : au lieu que de son économie il résulte des biens infinis sur toute la société. Par-là l'homme se trouve dans la nécessité d'un exercice continuel. On lui

DE LA NATURE, Entr. X. 26; a épargné une multitude de vices, en lui épargnant la fainéantife : & non-seule-Legumes. ment il se voit obligé de travailler pour vivre ; mais la distribution des fruits de la terre est telle, que pour y avoir part, il faut qu'il mette en œuvre toutes les vertus & tous les talens qu'il a reçûs. Le refus qui a été fait à un pass de certains avantages accordés à un autre, occasionne des befoins, des désirs, des efforts. Les commodités propres & particulières à chaque province, en mettent les habitans dans la dépendance les uns des autres. Leurs besoins deviennent autant de liens qui les unissent & qui rapprochent les païs les plus éloignés par le transport & par la communication de leurs productions respectives. L'agriculture & le commerce, qui sont les deux mobiles de la société, donnent lieu aux hommes d'exercer leur prudence dans le discernement des tems, des ouvrages, des marchandifes, & des occasions ; leur patience dans les travaux ; leur fidélité dans les échanges ; leur économie dans l'usage des choses qu'ils n'ont pas toûjours à fouhait.

La même vûe paroit dans l'inégalité des faisons. Dans de certains mois de l'année, l'homme fait sur-tout usage de sa force & de ses bras. Il faut labourer, planter, se-

I.FS

mer, herfer, replanter, farcler, cueillir; LÉGUMES. vendre. Il a souvent la plûpart de ces choses à faire à la fois. Dans un autre tems il fait usage de sa prévoyance: il sauve, il enléve ce qu'il peut à la malignité des vents, & à la rigueur de la mauvaise saison. Il renferme : il arrange : il entretient : il fait à loisir les préparatifs nécessaires pour l'année suivante. Par des exercices modérés, qui lui tiennent lieu de repos, il se mèt en état de recommencer au printems les plus forts travaux.

C'est ainsi que Dieu a voulu honorer l'homme, & l'allocier, si cela se peut dire, à ses opérations. Il l'évertue & l'intéresse puissamment, en le laissant jouir de ce qu'il cultive, ou de ce qu'il cherche; & en le mettant dans la nécessité ou de manquer de bien des choses, quand il ne se les procure pas ; ou de les voir dégénérer & périe

dès qu'il en néglige la culture.



## L E

# LABOURAGE.

## ONZIEME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. P Uisque nous nous trouvons feuls ces jours-ci, nous pour-rons, sans incommoder personne, allonger notre promenade tant qu'il vous plaira.

Le Chev. Voyons aujourd'hui la campagne. Allons tout à l'avanture : nous ne

pouvons que bien tomber.

Le Pr. Ce chemin nous conduit dans les terres labourées. C'est un autre jardin, & d'un goût fort dissérent de celui que nous quittons.

Le Chev. Il doit vous plaire : il est dans

la plus parfaite simplicité.

Le Pr. Cette culture, toute unie qu'elle est, a couté plus de peines que celle du plus beau parterre.

Le Chev. Voilà des laboureurs qui, avec Tome II. M

LeLABOU fix chevaux, avancent fort lentement.

RAGE. Voyez, je vous prie, quelles maffes de
terre ils ont à renverfer. Pourront-ils femer
là-dedans?

Le Pr. On n'y semera pas si tôt : ce ne sera qu'au mois de Septembre, & après y avoir fait repasser la charue.

Le Chev. Le travail de ces pauvres gens est bien rude. Ils me font compassion.

Le Pr. Vous avez bien raison d'être senfible à leurs peines : mais nous sommes plus à plaindre qu'eux quand nous sommes désœuvrés. Ils sont dans l'ordre.

Le Chev. Il est vrai : mais il y a dans cet ordre quelque chose qui m'étonne & m'enbaralle. Quand je cultive une fleur, ce n'est-qu'un jeu pour moi : mais quand il faut faire venir leblé, c'est une faigue extrème. Ne faudroit il pas que ce sût tout le contraire ? Je vous en dais juge. Qu'il en coûte pour avoir des jonquilles ou des œillèts, à la bonne-heure : en aura qui voudra. Mais pour avoir du pain ; il faudroit, ce me semble, qu'il n'en coûtat rien.

Le Pr. Voilà ce que l'amour du repos nous luggère fort naturellement. Mais fi c'est justement ce repos que l'Auteur de la nature a voulu écarter, aurez-vous à vous plaindre? Nous sommes son ouvrage, & il l'a réglé comme il a voulu. Entrevoyons

DELA NATURE, Entr. XI. 267 au moins la sagesse de ses vûes. Les sleurs Le LABOU-& les fruits, l'agréable & le nécessaire, tout RAGB est accordé au travail, comme tout est refusé à l'indolence. Mais il y a une différence extrème entre le travail qui produit à l'homme les choses qui ne sont que délectables, & le travail qui lui fournit son pain. Le premier est libre & communément peu pénible. Le second est indispenfable & fatiguant. Pour avoir des fleurs & même un affez grand nombre de beaux fruits, la Providence n'a pas voulu qu'il en coûtât beaucoup à l'homme. Le principal mérite de ce bienfait consiste dans l'agrément & les délices : elle auroit en quelque forte affoibli la grace de son présent, si elle en avoit fait dépendre l'acquisition, d'un travail rude: & l'homme se seroit naturellement porté à renoncer à un plaisie peu nécessaire, s'il eût fallu se le procurer à force de fatigues & de sueurs. La culture des fleurs, & même de la plûpart des fruits, est donc pour l'homme une occupation amulante, & une curiolité ingénieule, qui demande moins de force que d'industrie. Elle est moins un travail pour lui qu'un délassement après son travail : d'ailleurs l'homme se trouve, à cet égard, entièrement maître d'opter.

. Il n'en est pas de même des léguines &

I.ELABOU- de la verdure dont il se nourit, ni du pain RAGE, qui fait son principal soûtien. Il n'a pas été laissé sur ce point dans la même in-

Le travail té. différence, & ce nécessaire lui coûte un esthate, com: férieux travail : il n'y parvient que par des esserte pain. es qu' à la sueur de son visage. La Providence, en un mot, lui a rendu le travail aufs nécessaire que le pain, aussi intéressant que la vie même.

Mais ce travail, quoiqu'il lui coûte, ne va pas julqu'à l'accabler. La terre qui a befoin d'être aidée de sa main, l'encourage par la récompense qu'elle accorde sidèle-

ac. de starit. ment à ses soins. Tout ce qu'elle lui prête, c'lle le lui rend avec une usure incroyable, èt elle multiplie les grains qu'elle reçoit, à proportion de l'assiduité & de l'industrie qu'il apporte à la cultiver. Elle n'est point sujette aux assoibilisemes qu'amène la multitu-le des années. Depuis une longue suite de siécles elle n'a point manqué de reprendre d'année en année les agrémens & la vigueur d'une vive jeunesse; & après qu'elle a ensanté les moissons les plus abondantes, le repos d'un an ou seulement d'un hyver, suffit pour réparer toutes ses pertes.

Le Chev. Je m'étois trompé, & je comprens à présent, que pour faire travailler « l'homme, il n'y avoit point de moyen plus sûr que le besoin. Mais ce que vous dites, DE LA NATURE, Entr. XI. 169
Monsseur, de l'extrème sécondité de la LELABOUterre, se trouve t il exactement vrai? Il y RAGE, a bien des terres dont il seroit impossible de tirer du blé.

Le Pr. Toutes fortes de terres ne peuvent pas produire toutes fortes de grains : le terre relamine l'avoue. Il en est de fabloneuses ou de grains. fi légères, que tous les sues que l'air y dépose, s'en évaporent fort vîte : & le blé qui veut une nontiture forte, n'y trouve pas de quoi substite. Il est au contraire des terres sortes & argileuses que presqu'aucune semence ne peut percer. Il en est d'autres enfin qui tiennent un milieu plus ou moins juste entre ces deux qualités, & qui sont propres pour distrentes productions, selon qu'elles approchent ou de la nature du fable, ou de la nature de l'arsile.

Cette variété des terres a son but : elle est visiblement rélative. à la variété des grains, dont les uns demandent une terre légère; d'autres une terre grasse; d'autres

enfin une terte moyenne.

En voulant que le blé fût le soûtien de la vie des hommes, le Créateur ne les au pas réduits à un étroit nécessaire. Il en a multiplié les espéces telles que sont le froment, le ségle, le ris, le millét, l'orge, l'avoine, le mais, tes lentilles, les pois, & beaucoup d'autres. Toutes ces sortes de

Le Labou-grains ont leur utilité & leur propriété, 
RAGE, dont l'homme est toijours la fin. Les uns 
font destinés pour le nourir lui-même. Les 
autres le sont pour la subfistance des bêtes 
qui le servent, ou pour engraisser celles 
qui le nourissent. Ces grains lui sournissent 
encore des ptisannes, dont la plus ordinaire & la plus nourissante, qui est la 
bierre, imite la force du vin, & en tient 
lieu dans les années où la vigne manque 
& dans le païs où elle ne peut crostre.

\*\*Noise: Le froment qui est la plus forte nouriture, & le soûtien de l'homme, ne réuffit
communément que dans les terres fortes,
ou du moins limoneuses. Le ris qui a auffi
beaucoup de substance, se plaît dans les
terres grasses & humides. Le segue vient à
souhait dans une terre médiocre. Il se contente quelquefois de la plus ségère. L'orge,
l'avoine, le blé sarazin, & le millèt se plaifent dans des terres sabloneuses, mais re
refusent pas de croître dans les meilleurs
sonds quand ils sont bien pulvérisés.

Le ris réuffit parfaitement en Afie, où il est la nouriture ordinaire des habitans. Il y a aussi quelques terres en Europe où l'on le cultive avec succès, comme en Piémont & en Espagne. Le froment & le ségle sont la nouriture des Occidentaux: mais on en a communiqué l'usage à plu-

fieurs provinces de l'Amérique qui s'en Le LABOUfieurs provinces de l'Amérique qui s'en Le LABOUtrouvent bien. Le mais ou blé de Tur-RAGE. quie étoit originairement la nouriture des Américains: mais il se cultive aujourd'hui

très-communément en pluseurs endroits de l'Asie, & dans nos provinces de Bresle, de Bourgogne, & de Franche comté.

La variété des terres facilite le progrès de toutes fortes de grains : & la diversité des grains multiplie nos commodités. Souvent un grain qui sert de nouriture dans un païs, est employé comme un reméde falutaire dans un autre. Quand un accident imprévû nous enléve les blés qu'on. avoit semés avant l'hyver, les autres grains qu'on séme au mois de Mars servent à remplacer les premiers, comme il arriva en 1709. & c'est presque par-tout que le voilinage des terres de différente nature donne à chacun la facilité de régler selon fon goût, ou selon ses facultés, le choix ou le mélange des grains dont il veut vivre. Ainsi par la sage proportion qui a été mile entre la nature des terres & la diversité des grains, il ne se trouve point de terre qui ne puisse être de que que rapport; point de besoin auquel il ne soit pourvû; point de tempérament qui ne soit satisfait.

Le Chev. Mais comment les terres, Source de la même les plus graffes & les plus ferrées, aerres.

Le Labou-peuvent-elles toûjours produire ? Où pren-R A G E. nent-elles la substance des moissons qu'on

en emporte tous les ans ?

L'adion de Le Pr. Les terres pour être mifes & tenues en valeur, ont befoin du fecours du ciel & de celui de l'homme. Elles reçoivent de l'air, non de ces influences chimériques qu'on faifoit autrefois defeendre de la lune & des aftres; mais des écoulemens fubflantiels compofés d'eau, d'huile, de fels, d'air, & de feu, par le moyen defquels le volume des terres fe trouve réellement augmenté & mis en action. L'homme de fon côté leur fournit la culture & l'engrais.

Letravail de La culture, en ouvrant fréquemment le dehors d'un champ, y facilite l'entrée

Ce la distribution des principes végétaux.

Mais la multitude des grains qui le sucent, jointe à l'évaporation qui est grande, à proportion que les terres sont poreuses, en épuiseroit bien-tôt toute la fécondité, si l'on n'y jettoit un amendement propre à leur ren-lre une nouvelle substance & de nouveaux sucs.

nouveaux fucs.

Les terres fortes demandent beaucoup de culture, & se contentent d'un léger engrais. Les terres maigres demandent un fort engrais & un labour plus léger.

Les terres fortes étant naturellement compactes, sans beaucoup d'interstices.

DELA NATURE, Entr. XI. 273

entre les parties qui les composent, avec Le LAE ducela souvent durcies comme une croûte à RAGE. leur surface, le sond en demeure froid, immobile, & sans action. Ce n'est qu'en les labourant prosondément & en réduisant le tout en une menue poudre bien décachée, qu'on peut y inssurer l'action du solveil & l'impression de l'atmosphère.

Les terres maigres au contraire étant toutes à jour & fans profondeur ', on ea augmenteroit epcore la difette en les ouvrant trop, & en ramenant à la furface ce qui est en bas. On fait mieux de ne leur donner qu'un labour superficiel. De là la: différence des charues.

Le Chev. Je les avois cru toutes jettées:

dans le même moule.

Le Pr. Approchons-nous de celle que nous voyons à l'extrémité de ce champ, Celle-ci eft foite & armée, comme vous voyez; premièrement d'un grand courre qui tranche la terre, & la dispose à souf-frir une plus grande ouverture; en secondieu, d'un large soc ou ser triangulaire: terminé en pointe, & applani à deux faces, pour élargir l'ouverture. & désoncer la terre en suivant le coutre; en troissème lieur d'une large oreille, qui se mettant tossours du côté du fillon qu'on vient de tracer, y cette & y renverse sens dessus dans la se

hames

Le LABOU- meilleure partie de la terre du nouveau silRAGE. lon qu'on ouvre. Cette pésante charue est
réservée pour les terres franches où elle est
tirée par quatre ou six, quelquéfois huit
ou dix chevaux, ou par autant de bœuss.
Il y a une autre charue beaucoup plus peties & plus ségère où l'on se contente d'un
soc fort court & fort étroit, & avec laquelle deux chevaux peuvent suffisamment
rémuer une terre maigre, qu'on. n'os approsondir, soit pour n'en point laisser évaporer les sucs & la frascheur, soit pour ne
point amener à la surface un grain de terre
pire que celui qu'on silonne.

Labours,

Le Chev. Le canton où nous nous promenons est couvert de la plus belle verdure. Pourquoi, je vous prie, cet autre que nous voyons plus loin n'est-il pas cultivé?

Le Pr. Les terres labourables se partagent d'ordinaire en trois portions à peuprès égales. On en ensemence une avant l'ayver en froment & en ségle, ou bien en méteil qui est un mélange de l'un & de l'autre. La seconde portion se repose tout l'hyver, & est ensemencée au printens avec des Mars; c'est à-dire, avec quelques-uns des moindres grains, commo avoine, orgé, lupins, lentilles, & autres, qu'on appelle. Mars, parce qu'on les seme-

DELANATURE, Entr. XI. 275 en Mars, ou au plûtard en Avril. La troi-LeLABOUsième portion est en jachère, c'est à dire, RAGE. en repos. Mais elle n'est pas oisive durant ce repos apparent. Outre qu'on lui donne plusieurs labours, elle reçoit de tout côté, La nége l'enrichit par les sels qu'elle contient : les rosées & les pluies l'humectent : les vents mêmes lui apportent quelques fels, & de nouveaux fucs. Elle théfaurife pour l'année suivante, & son inaction est moins un délassement de ses fatigues précédentes, qu'une suite de préparatifs & un amas de provisions pour des productions nouvelles.

Le Chev. Je mange tous les jours du pain: mais je vous avoue, que je ne sai: que confusément comment vient le blé dont on le tire. Bien d'autres, renfermés comme moi dès l'enfance dans les murs de Paris, n'ont vû ces choses qu'en paffant & fans suite. J'aurois quelque plaisir à favoir l'ordre de la culture, & le progrès

du blé.

Le Pr. Commençons donc par les labours. Il y en a trois indispensables pour le froment & pour le fégle. Le premier Ordres dis labour se donne en autonne aux terres où labours. l'on vient de moissonner des mars. Il n'est pas protond, & n'est que pour préparer la terre & détruire les herbes naissantes.

Le LABOU- Quelques-uns remettent ce labour à la fire RAGE, de l'hyver.

Le second se donne au printems : en certains cantons à la S. Jean. Il doit étre profond dans les fortes terres , austi bien que le troissème qui précéde les semailles. Il arrive quelquesois que ces trois labours ne sinificent point ; & qu'il faut rompre & ameublir la terre, \* en inclinant le soc de la charue pour percer dans les pendans des fillons du labour précédent. Mais on se garde bien de recouirr à ce moyen dans les terres trop humides & trop spongieuses , où l'on s'applique au contraire à bien marquer les sillons , à les tenir profonds & en pente le plus qu'on peut , pour faciliter la chûte & l'écoulement des eaux.

Deux labours suffisent pour les mars, l'un avant l'hyver, l'autre au printems. Je ne parle pas de l'espéce de labour qui sefait encore aussi-tôt qu'on a semé. C'est moins un labour qu'on donne à la terre, qu'une couverture qu'on procure au grain. Ce travail se fait dans les terres sortes avec une herse, qui est une grande claie de bois lourd, armée de dents de fer ou de petites chevilles de bois, pour éparpiller légère-

ment la terre sur le grain, qui auroit trop

\*... proscisso que sassante esquore terga
Rursus sa obliquam verso perrumpit aranto, Georg. 1.

DE LA NATURE, Entr. XI. 277 à percer si on le couvroit avec le soc de la LeLABOU? charue. Dans les terres légères, ce travail RAGE fe fait avec une petite charue, pour mieux couvrir le grain , qui perdroit bien-tôt tous les sucs & la substance dont il a befoin, si on le couvroit foiblement avec les denis de la herse.

L'engrais n'est pas moins important que les labours. Il est quelquefois nécessaire aux meilleures terres : il l'est toûjours dans les foibles. On ne fume point les bonnes, quand on ne demande d'elles que de menus grains. Les foibles ne sçauroient fournir, fans ce fecours, les feuls menus grains qu'on en attend.

Le Chev. Que prend t-on, que choisison particulièrement, pour rendre les terres fécondes ?

Le Pr. Cet amendement qui achéve, ceque les rosées du ciel ont commencé, est tout ce qu'il y a sur la terre de plus inutile & de plus méprisable. On le compose principalement de la litière qu'on tire des écuries, des étables, & des bergeries. Les co-Iombiers, les poulaliers, & les retraites de tous les autres animaux domestiques, fournissent des amendemens plus ou moins chauds, & qui étant mêlés, éteints, & corrigés l'un par l'autre, rendent aux terres. la fertilité qu'elles avoient perdue.

A ce mélange on peut joindre utilement toutes fortes de pailles, le chaume, les RAGE. cossats, les feuilsages inutiles, & tous les restes des herbages du jardin. Les bois pouris, les écorces sur-tout ont encore plus de substance & de sel, que ce que nous venons de nommer. Les fermiers attentifs mettent au même monceau, ou conservent à part la suie des cheminées & des fourneaux, les chiffons d'étoffe, les poils des animaux, les raclures de cornes, les bouts de cuir, & de toutes sortes de peaux de bêtes, le marc du vin, les restes des huileries, des brasseries, des tanneries, & des teintures : ils arrosent le tout avec les eaux de savonage, quand ils sont à portée de les avoir des blanchisseuses, qui communément les jettent comme inutiles, quoique le savon soit plein d'huiles & de sels, qui font les principaux élémens des plantes.

Balaïures des Villes

Rien n'est plus animé que les terroirs où l'on répand les balaiures des grandes villes; sur tout de celles, où avec le grand nombre des cuisines, une multitude de manutactures de lainerie, versent continuellement sur le pavé l'huile & la graisse dont les blés ont besoin.

En bien des pays, pour s'épargner les frais du transport des fumiers, on fait parquer les brebis & quelquefois les vas DE LA NATURE, Entr. XI. 279

ches fur les terres qu'on veut engraisler. Le LABOU-Le Chev. l'ai vû plusieurs parcs : ce sont RAGE. des enceintes quarrées \* faites avec de l'o-Le pares,

des enceintes quarrees raites avec de lofier. On y renferme les brebis durant la nuit. Mais comment peuvent-elles demeurer exposées de la forte aux injures de l'air.

Le Pr. Depuis la fin de Juin , jusqu'en Novembre, tant que les nuits sont douces & supportables, on fait usage des parcs sans aucun inconvénient, & la laine des brebis s'attendrit & se perfectionne en passant tour à tour à la rosée & au soleil. On mèt toûjours deux parcs ou deux enceintes ensemble : l'une est pleine : l'autre demeure vuide; parce que vers les trois heures du matin on fait passer les brebis d'un parc dans l'autre, pour échauffer successivement tout le terrain. On déplace ensuite les denx parcs, & on lesporte un peu plus loin pour la nuit suivante. Avec ces claics , le berger tranfporte sa petite maison roulante. Il s'y renferme le foir avec fon chien fidéle, &

<sup>\*\*</sup>Ces clotions font compefies de claire d'ofier, Jongued's de dre prés, fur fué de haur, & appurée fur des énairs qui font acrochées au haur des claires, & auffrenire en petre contre serve. Quarte claire fufficer pour enfermer; spinne ferbis. On a juite une claie de chaque côté en longueur feulement, peur autunt de nouvelle quinaine-qu'on y inrocduite. Mais, s'all y a cest brebit dans un quarré, bug d'une feule claire de largeur, on peur y introduire ettra autres brebis par l'addition d'une feule claire fur lazgeur, & a rour out ou d'une coupe de double de place.

RAGE.

Le Chev. II y a des endroits où les gens.

Le Chev. II y a des endroits où les gens.

Le campagne brûlent le gazon, dont leur
terre est couverte. Que gagnent-ils à cette
pratique, qui couvre tout le pays d'une

fumée affreule ?

Le Pr. Je vais vous fatisfaire. Outre les amendemens dont je vous ai parlé, il y en a un autre infiniment eftimable, & qui pourroit, fur-tout dans les terres graffes, tenir lieu de tous les précédens, fi l'on en pouvoit avoir une quantité fuffilante: ce font les cendres, & fur-tout celles du bois ou de tout ce qui eft un peu fubfiantiel & nourri. Les cendres des favoneries font

The art. of d'une utilité éprouvée. Celles de toutes hussaid? 15, fortes d'herbes & de broffailles, font l'u-1, sourmer, 111, rique reflource des habitans des Arden-111, rique reflource des habitans des Arden-111, nes & de bien d'autres pays, où la mousflé,

les fougères, & les bruières dénotent un Terres pelées, fond naturellement férile. Ces pauvres

on condesses per per leurs terres; c'est-à-dire, qu'ils lévent le gazon., & tout ce qui y tient.

Ils font de petits amas de ces mottes, & en y laissant du vuide par dessous, ils y metent le feu. Ils en répandent ensuite les cendres sur la terre, qu'ils mettent en état par ce moyen de leur donner un très-beau kegle. Ils font quelque chose de semblable dans leurs sorêts. Après que la coupe. est.

DELA NATURE, Entr. XI. 181 exploitée, & que le bois marchand est en LELABOR, levér, ils brûlent les menues branches, les RAGE petits copeaux, les seuilles, les ron. es, & les épines. Ils remuent ensuite la terre à la pioche, la charue ne pouvant passer entre les souches qui y demeurent : & le peu de cendres qu'ils y répandent également par-

tout, est toujours payé par une riche

Il y a des fermiers qui réservent les cendres, les suïes, & tous les amendemens d'un transport aisé, pour leurs terres les plus éloignées. D'autres mêlent les cendres avec les pailles, & réservent le tout avec précaution, ou dans une fosse pavée, ou du moins sur un terrain glaise & d'où rien ne se puisse écouler. Aussi les fermiers les plus fages ont ils soin de ménager une avance de toît qui garantisse tout le tas, & qui empêche que la pluie & l'éconlement des eaux ne leur enlève les fels & l'huile qui font le principal mérite de l'engrais. Faute de bien asseoir le pié d'un fumier, ou de le mettre quelque peu à couvert, il n'est assez souvent qu'un marc éventé & fans vertu.

Le Chev. Je n'oublierai point cette re-

marque.

Le Pr. On porte ces pailles sur la surface des champs, non au premier labour.

\*\*ELABOU- mais au second ou au troisième; & plus

\*\*RAGE. communément au second, afin que les
fels soient suffisamment dissous & mélangés avec la terre, sans ependant avoir le
tems de se perdre.

Le Chev. Il est bien étrange qu'il faille faire servir des choses si viles & si sales à

nous procurer notre nouriture.

Le Pr. Dites plûtôt, mon cher Chevalier, que c'est pour nous un grand bonheur, & un sujet d'admiration. Il se fait in une promte métamorphose de ce qui nous incommode le plus, en ce qui nous est le plus nécessaire.

Le Chev. J'entre avec plaisit dans votre pensée, & je m'apperçois que je suis tour pensée, et aux , quand je me plains des ouvrages de Dieu. Cet amas de balaïures s'accumuleroit de jour en jour autour de nous, & rendroit notre demeure irfecte & insupportable, si nous ne trouvions à

les placer.

Le Pr. Il y a quelque chose de plus. Non-seulement nous trouvons à nous en décharger sur nos terres: mais nous sommes heureusement forcés par le besoin que nos terres en ont, à nous délivrer de cette fange meutritére. Ecartons - là donc loin de nous. Bannissons en jusqu'à la pensée, & ne voyons plus que la belle verdure en

DE LA NATURE, Entr. XI. 18; quoi elle a été heureusement convertie. LELABOU-Elle est devenue une source d'agrément RAGE, & de richesse. Les jardiniers n'ont point, non plus que les philosophes, le pouvoir de convertir les substances, & de changer de la paille en or. Une main plus puissante que la leur les enrichit en tirant de ce vil terreau un melon fondant, une pêche succulente & magnifiquement colorée, une figue pleine de sucre, une poire parfumée, un blé nourissant, une farine, dont le goût, quoique simple, est toujours attirant, & qu'on présère dans la nécessité du choix à tout ce qu'il y a de plus piquant, de plus délicieux, & de plus relevé.

Le Chev. On a tous les jours cette métamorphole fous les yeux, fans l'apercevoir.

Le Pr. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des engrais qui occasionnent une fertilité passagère. Il en est d'autres qui changent en quelque façon la nature de la terre même, ou qui la rendent féconde au moins

pour des vingt & trente années.

La première matière propre à opérer La maine ces changemens durables, est la marne, espéce d'argile blanche, grasse, & pourtant friable, qu'on trouve par lits à différens degrés de profondeur, & qui répandue fur nos champs , s'y diflout , s'y incorpore, & y porte la fécondité. Elle

LELABOU- échauffe & anime les terres les plus fortes & les plus froides. Mais sa vraie destination est d'évertuer les terres maigres qu'elle remplit de sels , & dont elle empêche l'évaporation en les épaississant.

Cette matière précieuse a été connue des #4t. lib. 17. Grecs, des peuples d'Italie, & des Gaulois 6. 70 nos peres. Mais on pourroit s'être trop arrêté à la marne blanche, qui n'est pas fort commune: & bien des naturalistes pensent que les lits de glaise, & autres matières serrées, que nous avons presque par tout sous nos piés à d'inégales profondeurs, produi-

Philosophical roient le même effet. Ils assurent même en bridg'd to. 1. avoir réitété les épreuves en divers endroits avec des succès presque tonjours P. 17. 31. The art of égaux. C'est à présent une pratique trèshusbandry by J. Mertimer, commune en Angleterre, d'employer l'ar-M. 1.

gile dans les terres maigres, & on en a vû, qui, pour avoir été mélangées de cette façon avec la première argile trouvée dans le voisinage, produisirent de beaux fro-

mens l'espace de quarante-huit ans. · Autant la marne, & peut-être l'argile

éprouvée, peuvent faire de bien dans une terre feche & infructuense, autant en font Les terres les fables & les terres graveleuses dans les terres fortes, humides, & difficiles à defserrer. La castine, espéce de terre séche, qui ne se trouve guères qu'auprès des

graveleufes.

DE LA NATURE, Entr. XI. 285 mines de fer, a sur tout cette propriété. LE LABOU-

Ceux qui peuvent faire la dépense d'un RAGE. four à chaux dans le voisinage de leur mé- La chaux. tairie, & trouver aisément des pierres propres à être calcinées ou dissoutes par le feu. peuvent fortifier les terres les plus légères, & fur- tout rendre maniables les plus dures.

Les coquillages qu'on trouve quelque- Les coquitfois par lits ou par grands tas fous terre, lages. ou à la surface; les écailles d'huître & de moulles, le sable de la mer, le varec ou l'algue marine, herbe qui croît sur les bords de la mer....

Le Chev. Je la connois : on en couvre\* les panniers d'huîtres.

le Pr. Enfin toutes les matières dont on peut tirer beaucoup de sels, étant répandues fur les terres, y portent avec elles la fertilité.

Souvent même il suffit de mélanger les terres, comme on les peut trouver, fans chercher bien loin, & de creuser à quelques piés de profondeur au coin du champ pour faire ce mélange. On voit tous les jours des économes laborieux, convertir des marais inutiles, ou même mal-sains & pernicieux, en de très bonnes terres, en y faisant porter des graviers dans le tems où leurs chevaux sont désœuvrés

Cette invention de fertiliser les terres

Le LABOU- par le mélange de la surface, non-seule-RAGE. ment ayec l'argile, mais avec la première terre commune qu'on peut trouver en

Plin. ib. creusant, n'est point du tout une chose nouvelle : elle étoit pratiquée du tems de vbii. Pline par les habitans des environs de Co-

logne & de Bonne.

Dans les lieux qu'on ne peut engraisser ni par les amendemens qui manquent, ni par le mélange des terres qui se trouvent sans variété ou sans profondeur ; on peut y semer de gros navets, & lorsqu'ils sont dans leur maturité en autonne, les retourner avec la charue en y répandant le blé : ils le nouriront de la substance qu'ils ont

reçûe des pluyes & de l'air.

Vous voyez, mon ther Chevalier, par toutes ces espèces d'amendemens qui se trouvent par tout, ou dans le dehors ou dans les entrailles de la terre, combien de ressources ont été mises à dellein sous la main de l'homme, pour suppléer en tout lieu à ce qui lui manque, & pour corriger au besoin la stérilité de son fonds. Le domaine de l'homme ne consiste pas seulement à jouir de ce qui vient sur la terre. Dieu lui fait sentir qu'il l'a constitué maître & roi, en laissant à son industrie le soin honorable de régler de réformer, d'améliorer.

Tenons-nous-en aujourd'hui aux pré-

DE LA NATURE, Entr. XI. 237
paratits de la culture. Nous mettrons une Le Labouautrefois le blé en terre, & nous tâcherons RAGE.
d'en suivre les progrès jusqu'à ce que nous
le convertissions en pain.

Le Chev. Si nous avons à notre dispontion tant de moyens pour engraisse la terre, il y a bien de l'injustice dans les plaintes qu'on fait de la mauvaise qualité des biens qu'on posséde. Le travail les réformeroit.

Le Pr. Je puis vous rapporter en ce genre un fait allez fingulier, dont j'ai été témoin durant quelques années. Un païsan possédoit pour tout bien deux petites piéces de terre, qui pouvoient à peine luidonner un peu d'avoine, ou de blé sarrazin. Il se mit en tête d'en tirer du froment. Et comme il n'avoit ni bétail ni amendement, il essaia de creuser au coin d'une de ses terres, & d'en tirer un sable noir qu'il répandoit à la surface. Il engraissa l'autre pièce qui étoit voisine du chemin, avec la terre même qu'il amailoit le long du chemin. Il continua ce mélange d'année en année, & il parvint en effet à avoir le plus beau froment dans un pays où personne n'en recueilloit. Il jouit de sa prospérité quarante ans de suite. Ce ne sut pas sans envie, ni sans être exposé à la ridicule acculation de fortilége ou de magie.

Le LABOU- Le Chev. Cette histoire a assez de rap-RAGE, port avec celle de Furius Crésinus, que Lis. M. le Comte me sit remarquer ces jours-ci dans Pline le naturaliste.

Le Pr. Je l'ai peut-être lûe: mais je ne

me la rappelle pas.

Le Chev. Ce Crésinus étoit un affranchi qui avoit acquis un bout de terre, où il recueilloit par un travail opiniâtre des moissons plus abondantes que ne faisoient ses voisins dans de grands héritages. Tous le regardoient avec des yeux jaloux : on l'accusa d'employer des enchantemens pour dégraisser les terres voisines au profit de la sienne. L'Edile le fit affigner, & lui donna jour pour comparoître devant le peuple Romain. Il s'y présenta avec fa fille qui étoit une grosse & vigoureuse païfanne bien nourrie, & bien vétue. Il produisit devant ses juges tout l'attirail de son labourage, des instrumens en bon état, des hoyaux pesans, une charue énorme, des bœufs pleins d'embonpoint. Voilà, dit-il, toute ma magie: voilà les fortiléges que je mets en œuvre. Il est vrai qu'il y en a quelques uns que je ne puis produire ici: ce font mes sueurs & mes travaux, tant de jour que de nuit. Cette éloquence naive gagna tous les suffrages, & il fut renvoyé absous d'une voix unanime.

BELANATURE, Entr. XII. 189 EGYYADGAYAD GAYYADGAYAD EGYATGAYATD GAYTDGAYATD

# LE BLÉ,

# ET LES AUTRES SEMENCES.

DOUZIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Chev. A terre est préparée : elle semailles, n'attend plus que la semanne.

Le Pr. Cette semence, avant que d'être mise en terre, doit avoir été bien chossis de la femence consiste à la prendre belle, parfaitement cribice & entiètement purifiée d'ivroie, & de toute autre graine étrangère. On fair bien, au moins de tems en tems, de la tirer d'un terroir distant de quelques lieues de celui où elle doit être employée. Le blé dégénère ensin étant toûjours jetté dans la même terre ril y épuise, dit-on, les sucs qui lui conviennent: au lieu qu'il en trouve de nouveaux dans une terre où il n'a pas encore travaillé.

Le Chev. On prend sans doute le blé le plus parfait.

Tome 11.

LE BLÉ. Le Pr. Il est bon que la semence, quoique nette, bien nourrie, & d'un bel œil, provienne cependant d'une terre qui soit insérieure à la vôtre de quelques degrés de chaleur ou de fertilité. Il est facile de passer d'une condition dure à une meilleure : mais quand il saut quitter une nourriture excellente pour en prendre une moindre, la nature soufire, & l'embonpoint court risque de n'être plus le même.

#réparation. Le Chev. Qu'est-ce, je vous prie, que cette lessive par laquelle vous faites pailer le blé avant que de le mettre en terre?

Le Pr. La préparation des femences consiste à les faire passer par une lessive

de chaux vive; ou à les détremper durant cinq ou fix heures dans une faumure faite saumure. exprès. Après avoir jetté dans une corbeille cent vingt livres de blé, ce qui eft la quantité ordinaire & fuffifante pour enfemencer un arpent, on peut plonger pendant quelques heures la corbeille & le blé dans un tonneau, où l'on a nuis vingt livres de chaux fur neuf on dix feaux d'eau, puis faite fécher le blé au foleil: ou bien on le tourne & retourne dans un tonneau, où l'on a fait diffoudre dans l'eau trois livres de falpêtre, ou moitié moins d'alun, ou feulement deux onces de verd-de-gris. D'autres y employent le vitriol; d'autres le fel commus.

# DE LA NATURE, Entr. XII. '291

Il y en a qui composent cette saumure Le Bl. savec des sels qu'ils ont extraits des cendres de toutes sortes de plantes. D'autres croyent mieux faire en abreuvant la semence avec de la lie de vin, ou avec du marc d'olives. Certains laboureurs se contentent de mêler leur blé avec de la chaux brisée, & sement l'un & l'autre à la sois, a laissant à la pluie & à l'air le soin d'en disperser sons terre les sels & les esprits.

Le Chev. Ces pratiques ne sont pas nouvelles. On s'en trouvoit bien dès le tems

de Virgile \*.

Le Fr. L'expérience en a toûjours confervé l'utilité. Cette faumure, fur-tout fon a pris foin d'y faire dissou fre à loisse les principes provenus des bergeries, des poullaillers, & des colombiers, en y ajoûtant fur la fin une raisonnable quantité de son, pour conglutiner les sels, l'huile, & l'air autour des grains de blé; cette faumure fortisse les blés contre diverses maladies auxquelles ils sont sujèts. Par l'amertume qu'elle y répand, elle dégoûte & écâtte les vers, les taupes, & les mulots qui les auroient rongés sous terre. C'est de plus une épreuve faire que les semences lessivées, comme nous l'avons dit, sont

<sup>\*</sup> Semina vidi equidem multos medicare ferentes, Le nitro prius aut mgrà perfundete amurcà. Georg. 1. N ii

LEBLE. moins bruinées, sont plus sécondes \*, & réussillent mieux. Il y a même des laboureurs qui sont si sûrs du bon esset de leur préparation, qu'au lieu de cent vingt livres de blé, ils n'en employent que les deux tiers, ou même la moitié, & mélangent pour chaque arpent soixante ou soixantedix livres de blé, avec de la paille hachée, pour rempir la main du semeur à l'ordipour rempir la main du semeur à l'ordipour rempir la main du semeur à l'ordipour le les des des les des des les des les des les des les des les des des les des les des les des les des les des des les des le

On a vû plufieurs fois en conféquence de la préparation des semences un seuf grain pousser sept ou huit tiges, dont chacune portoit un épi de plus de cinquante grains. Le nombre des tiges sur un même

tom. plant.

naire.

cune portoit un epi de plus de cinquante grains. Le nombre des tiges sur un même pié s'est quelquefois trouvé prodigieux. On en a compté jusqu'à trente, soixante, & près de cent. Un grain de ségle qui avoit crû sous les débris d'une couche de mon jardin, m'a donné 14 épis, & 833 grains. Pline raconte qu'on avoit envoyé d'Afrique à Auguste un grain qui avoit poussé 400 tiges, & que Néron en avoit reçu un sur lequel on en comptoit 560.

Le Chev. Je vous ai oui dire, Monsieur, qu'il n'y avoit qu'un germe dans chaque graine.

Le Pr. Le fait de la multitude des tuyaux provenus d'un même grain de blé

<sup>\*</sup> Grandior ut fætus filiquis fallacibus effet, ibid.

DE LA NATURE, Entr. XII. 193 est trop attesté pour le révoquer en doute. LE BIL.

Ce fait & bien d'autres prouvent que je me fuis trompé, & qu'au lieu d'un seul germe dans chaque graine, il s'y trouve réellement un paquèt de germes; maisque le plus avancé part le premier & affame les autres : à moins qu'aux environs il ne se trouve des principes végétaux en aslez grande abondance pour nourrir, & pour faire monter d'autres germes avec lui. Cette multitude de germes qui ne se développent qu'à proportion des secours & des sels qu'ils trouvent dans la terre, semblent nous inviter à chercher le moyen de les faire valoir.

Le Chev. Les différentes espéces de sels. ne nous manquent pas. Peut-être parviendra-t on un jour à fournir facilement & sans frais à la terre l'espèce & la juste portion des sels propres à la rendre séconde tous les ans fans interruption.

Le Pr. Le produit des terres augmento-

roit d'un tiers ou de moitié.

Le Chev. En attendant ces découvertes suivons la vieille routine. Quel est le tems

propre à semer ?

Le Pr. Les blés qui se sément avant l'hyver Froment. font le froment, le ségle, & l'orge d'autonne. Le froment vous est connu. Il yen a quelques espéces moins ordinaires, comme le blé: rouge qui se séme au printems ; le blé blanc Nij.

LE BLE. qu'on feme en Dauphiné & en Flandres ; la touzelle qui est commune en Languedoc; l'épautre, ou le froment locar, dont les Allemands font plus d'usage que nous.

sigle. Le fég e est la nourriture des pauvres gens. Il s'accommode des p'us muvaifes terres & des années les plus téches. La propriété qu'il a de rafraîchir engage fouvent à en meler un peu avec le froment qu'il rend plus tendre, plus frais, & plus agréable. Le ségle dégénéré ou altéré, & qu'on nomme bié cornu ou ergot, n'est bon qu'à jetter. Il cause des maladies funestes dans les païs où on en fait ulage.

On feme encore avant l'hyver l'escour-Efcourgeon, geon ou l'orge d'autonne dont l'épi a quatre côtes, au lieu que l'orge ordinaire n'en a que deux. On recueille ce grain dès le mois de Juin, & c'est un secours pour les pauvres gens qui en vivent en attendant que la moisson leur fournisse leur provision pour l'hyver. L'escourgeon se peut couper en verd & repousser deux & trois fois. Les chevaux en aiment également le verd & le grain.

Les menus grains qui se sément en Mars font l'avoine, l'orge, les lentilles, & les

féverolles.

La recolte de l'avoine est un objet important dans le commerce, parce qu'elle DELA NATURE, Entr. XII. 295 est la nourriture & le soûtien des chevaux. LE BLE. On en fait aussi, après l'avoir mondée de la balle qui l'enveloppe, un gruau estimé pour la santé.

Le Chev. A quoi, s'il vous plaît, est destiné le gros rouleau de bois qu'un cheval traîne ici-près sur les avoines nouvelle-

ment levées ?

Le Pr. Cette façon resserte auprès des racines la terre trop ouverte, & empêche, durant les premières chaleurs, la trop grande évaporation des terres, en dureif-

sant un peu la surface.

L'orge, quoique d'un moindre usage Orge. que l'avoine, sert à nourrir une multitude d'animaux. Les Espagnols en donnent au lieu d'avoine à leurs chevaux. On en fait de très-beau pain, mais d'un goût peu agréable quand on n'y est point fait. L'orge est le principal fond de la bièrré. On en fait aussi des ptisannes, des gruaux, & des crèmes rafraschissantes.

Le Chev. L'orgeat dont on fait tant d'usage est apparemment fait avec cette

farine?

Le Pr. C'est une eau où l'on délaye une pâte composée, si l'on veut, de farine d'orge; mais plus ordinairement de semence de melon, mêsée avec du sucre & quelque sau de senteur.

Niii

Le Blé. La lentille, les féverolles, les lupins ou Trémois ou pois fauvages, & plusieurs autres espéces mélange de menus grains, se fément à part ou se tenilles, mélangent à volonté pour en donner le fuvages, 16 fourage aux bêtes de charge, aux vaches & aux brebis, & la graine aux chevaux, aux cochons, & à la volaille. Les lentilles qu'on méprise si fort en province sont en

honneur à Paris. Elles aident au moins la régularité du service.

B'é sarrafia. Le blé noir ou farrafin, qu'on dit que les Sarrafins apportèrent sur nos côtes quand ils les vinrent insulter vers la fin de la première race de nos Rois, est un petit grain noir triangulaire, qui est fort du goût de la volaille, & sur tout des faisans. La fleur en plaît beaucoup aux abeilles.

Millèt. Le millèt, ou le mill, est le plus petit de tous les blés. Entr'autres usages, il sait les délices des serins de Canarie & des

ortolans.

Panis. Le panis, ou le blé barbu qu'il ne faut pas confondre avec le froment barbu dont on fait de très-beau pain, est une espéce de gros millèt, dont la tige s'éléve jusqu'à huit & neuf piés.

Rts. Le ris, qu'on cultive peu en France, aime l'ombre & les terres plûcôt humides que grafles. Il y auroit quelque profit à le





s, Seizieme partie de sa grandeur nat.

DE LA NATURE, Entr. XII. 157
femer dans nos terres marécageuses qui LE BLE.
sont si inutiles. Le ris est nourrissant, & oa
en fait beaucoup d'usage tant en gras qu'es
maigre. Les Orientaux en sont leur nourriture ordinaire, & les Chinois en tirent

une boiflon qui leur tient lieu de vin. Le mais, ou le blé de Turquie, est un gros grain presque rond, un peu anguleux, & approchant de la grosseur d'un pois commun. On en voit de jaune, de blanc, de rouge, de marbré. La couleur de son écorce varie beaucoup. On en tire une farine fort blanche, ou du moins jaunâtre, & d'un goût que l'usage rend agréable. On peut en faire des ragoûts en guise de petits pois, du pain, des galettes, de la bouillie. C'est de cette dernière façon que les Américains & les Afiatiques en font usage. Ce blé engraisse beaucoup & peut : tenir lieu de la plûpart des menus grains qu'on donne aux animaux. Il pousse quatre, cinq, & quelquefois fix tiges femblables à des roseaux; hautes de six à sept piés, & qui contiennent une moële ou : un syrop duquel on peut exprimer un véritable sucre. Chaque tige sociient deux & trois grappes ou gros épis de quatre à 1 cinq doigts de hauteur, revêtus de plusieurs 3 grandes enveloppes d'une étoffe presque : aussi forte que du parchemin, pour ga-

1/200

LE BLÉ, rantir la grappe de toute humidité & des insultes des oiseaux. Chaque grappe est composée de huit côtes ou rangées dont chacune est de trente grains, les huit enfemble de 240, ce qui revient communément à plus de 700, pour une tige, & en n'y comptant que trois tiges, le produit sera encore de plus de deux mille grains pour encore de plus de deux mille grains pour

un feul qu'on a mis en terre.

Cette fécondité, qui est prodigieuse, jointe aux qualités bienfaisantes de ce blé, a déja engagé les laboureurs de plusieurs de nos provinces méridionales à le planter. Ils l'ont fait avec succès, & sur-tout avec grand profit pour la baffe-cour. La recolte du blé de Turquie n'est pas seulement beaucoup plus abondante : mais elle est plus sûre. Ce blé tient bon contre la plûpart des maladies qui détruisent les autres grains. Il y a, comme vous voyez, des païs où l'on fait des essais, & l'on ne risque jamais d'en faire. Mais ce n'est pas notre méthode. Nous commençons par condamner tout ee que nous n'avons point coûtume de pratiquer, & nous supposons presque toûjours que ce que nous faisons est la régle de ce qu'on doit faire.

Voilà, mon cher Chevalier, les différentes espéces de grains dont on fait des mourritures. Mais il y a d'autres semences DE LA NATURE, Entr. XII. 299
qu'on mèt encore utilement en œuvre Le Ble.

dans plusieurs de nos terres.

Il y a d'abord des graines huileuses qui se sément vers le printems. Les principales sont le colsa, qui produit une espéce de choux; la navette, & la rabette qu'il ne saut pas consondre avec la graine de navèts, le sésame & le pavot, autrement nommé l'œillette. On en tire des huiles pour la lampe & pour la préparation des laines. Celles de la camomille & de plusieurs autres plantes sont d'usage en médecine. L'huile d'œillette se mange en bien des provinces.

Le Chev. Ne craint-on point qu'elle n'assoupisse comme l'opium qui se tire

auffi du pavot?

Le Pr. Je ne la crois pas à beaucoup près comparable à l'huile de Provence: mais on en mange tous les jours fans conféquence: & l'opium qu'on fait couler par opium; incision de la tête du pavot presque mûr; est tout différent de l'huile qu'on exprime de la graine.

Après les graines huileuses viennent les plantes usuelles de plusieurs sortes qui se fément en pleine campagne, comme le fastran, le sènevé, le houblon, le chanvre, le pastel, le tabac, & plusieurs autres.

Le fafran, qui fait le meilleur revenu safran,

Νy



Le Blé. de certaines provinces, & en particulier d'une partie du Gatinois, où il a une qualité parfaite, eft une plante qu'on fait venir d'oignons. Elle ne donne fes fleurs qu'an bout de deux ans en Septembre. & en Octobre. Ces fleurs font belles, & portent un piftile à trois branches qu'on appelle fléches. Ce piftile elt la feule partie de la plante dont on fasse ulage, & c'est proprement ce qu'on appelle le safran. Il est employé dans la teinture. Les cuisiniers en colorent quelquesois très-légèrement leurs ragoûts. Il fait les délices des peuples du Nord.

senueré. Le sennevé, est une très-petite graine dont on exprime une farine jaune, qui, mêlée avec un peu de vinaigre, ou avec du moût demi-épaissi, pour en corriger l'acrimonie, est ce qu'or appelle moutarde.

monie, ett ce quo no appeile molitade.

Le houblon, qui vient de graines, de boutures, & de plants enracinés, produit une fleur qui donne à la bièrre fa force & fon principal agrément. On l'élève en la foûtenant fur des perches fort hautes dans des terres cultivées qu'on appelle houblonières. L'usage qu'on fait du houblon dans la boiffon des. pais froids, & la manière dont on le fait monter fur de hauts échalas, la fait nommer la vigne du Nord.

Ehanyre. Lin. Je ne vous dirai rien, ni du chanyre

DELA NATURE, Entr. XII. 301 ni du lin : nous nous en sommes entrete- LE BLL

nus autrefois.

Le pastel, la gaude, & la garance, sont les plantes qu'on seme dans plusieurs de Guede. nos provinces, pour servir à la teinture. Le pastel, qu'on appelle aussi la guede, est proprement une pâte faite avec la poudre des feuilles d'une plante qu'on séme dans des terres fortes, & fous-un climat chaud, comme est le Languedoc, où l'on en cultive beaucoup. On pile les fleurs de cette plante, puis on les laisle croûpir dans l'eaus plusieurs mois de suite, en les remuant de tems en tems. Du sédiment qui demeure au fond de l'eau on fait cette pâte qu'on envoye aux teinturiers.

La vouéde, ou le petit pastel de Nor- Garanes. mandie, n'en diffère que pour la qualité qui est moindre, & pour la manière de l'apprêter. Cette pâte, qui sert à teindre en bleu, est la première base de la plûpart des autres teintures. L'indigo, qui donne un bleu plus parfait, n'est pas, comme le pastel, une pâte de feuilles pulvérifées; mais le fuc, ou le fédiment d'une plante qu'on a laissée quelque tems dans l'eau. Cette plante se cultive aux Indes, tant Orientales qu'Occidentales.

La garance ne sert que par ses racines, pour teindre en rouge. Elle se plaît dans les terres légères & humides, dans les

Le Ble. marais desséchés. On peut en juger par le fuccès avec lequel elle croît dans l'île de Zélande, d'où nous vient la plus belle.

Lagaude est une autre plante qui se cultive aisément dans les terres ségères, & qui sert à teindre en verd, & en d'autres

couleurs, par différens mélanges.

bonnetiers.

La dernière des semences que nous mettons communément dans nos terres labourées, est la graine des chardons à foulons, dont les drapiers & les bonnetiers tirent ces têtes hérisses qui servent nonfeulement à parer leur ouvrage, mais à le drapper, & à le rendre plus impénétrable à l'air par ce duvèt délicat dont ils couvrent toute l'étosse. Ces plantes réussisses dans les terres légères, & sont encore mieux dans les terres graffes.

Le Chev. J'ai vû le tabac dont on fait tant d'ulage, venir à fouhait dans de trèsmauvailes terres. On devroit bien accorder aux provinces, dont les terres font infertiles, la liberté de planter du tabac. Ce

seroit un moyen sûr de les enrichir.

Le Pr. Il y a assez d'autres graines utiles qui ont de la proportion avec la qualité de ces terres : vous en pouvez juger par le détail que je vous viens de faire. Il n'y a point de terres qu'on ne puisse mettre en valeur. La facilité qu'il y a à choint parmi tant de graines a donné lieu à ces sages

DE LA NATURE, Entr. XII. 303 réglemens qui réservent à nos plantations LE BLE étrangères la culture du tabac : c'est souvent la seule plante qu'on y puisse élever avec un profit considérable.

Le Chev. Quelle est, je vous prie, l'ori- Histoire des gine de l'ulage du tabac ? On dit qu'il Tabac, n'y a pas fort long tems que la mode en

est venue.

Le Pr. En 1560 M. Nicot, ambassadeur de France en Portugal, en sema la graine dans son jardin. Il l'avoit reçûe de quelques curieux qui venoient de l'apporter d'un canton du Méxique nommé Tabaco, où les naturels donnoient à cette plante le nom de petun. L'application heureuse qui fut faite de ses seuilles sur quelques ulcères, la fit regarder comme un excellent vulnéraire. M. Nicot l'envoya à la reine Catherine de Médicis, & c'est de là que viennent à cette plante les différens noms qu'elle a portés successivement d'herbe à la reine, de nicotiane, de pettin, & de tabac. Elle a encore donné son dernier nom, qui est le plus commun, à une des petites Antilles, où elle croît avec plus de fuccès qu'ailleurs, Chacun connoît les différens usages auxquels on l'employe. Son effet principal, comme celui de notre jusquiame de Canada qui lui rellemble, est de picoter, de ronger, & d'exciter dans les merfs une forte de mouvement convulfif.

Le Bré. Le Chev. Ce mouvement est irrégulier
dans la nature. Peut il être bon à quelque
chose?

Le Pr. Il peut sans doute nous délivrer d'une humeur superflue. Alors il est un reméde. Mais y a-t-il apparence que pour être en santé, il faille toûjours avoir le reméde à la main, ni qu'on puisse regarder comme un reméde, ou un régime utile, d'être à tout moment en convulsions?

Manière de

Reprenons notre objèt. De toutes ces différentes graines, les unes se plantent une à une, ou deux à deux, dans des trous également distans ; les autres se sément à la volée, ou plus dru ou plus clair. Le blé se sème à pleine main. Quand le laboureur a mis sa terre en poudre, soit pour le froment ou pour le fégle qui se fément en Septembre & en Octobre, soit pour les mars qui se sément en Mars & en Avril; alors sans attendre superstitieulement un certain tems de la lune, ce qui lui feroit manquer les beaux jours qui se préfentent, il attache devant lui sa longue nappe où il jette une mesure de grain, & en entortille l'extrémité autour de son bras gauche, de manière qu'elle ne puisse s'échapper. Il emplit l'autre main ; & marchant fur une ligne droite, il repand circulairement cette semence, en failant aller 6 main jusques sur l'épaule gauche. Sa

DE LA NATURE, Entr. XII. 305 main s'emplit de nouveau, & part toûjours LE BLE avec le piè droit, Il avance de la forte en cadence, & avec une justesse de mouvement qui réjouit l'œil du passant.

Le Chev. Cette marche est - elle réglée

pour plaire?

Le Pr. Non affurément. Mais c'est de toutes ces reprises égales que dépend l'égalité de la distribution. Quand le laboureur a rempli une certaine largeur, il recommence sur une autre ligne, dont la distance à l'égard de la précédente est réglée sur la manière dont le blé s'écarte dans la projection. Le blé n'est pas vingt-quatre heures en terre.

sans se disposer à germer.

Les semailles faites, le laboureur commence à jouir de quelque loisir. Une de ses grandes satisfactions est de se promener quelques semaines après, le long de fes terres, de voir son champ, si sec & si nû peu de jours auparavant, tout couvert d'une belle verdure. Ces premières promesses d'une recolte abondante le remplissent de joie.

Le Chev. Nous pouvons le suivre & étudier comme lui tous les progrès du grain, depuis le moment où le germe se développe jusqu'à celui où son fruit se montre:

Le Pr. Ce bel ouvrage se dérobe d'abord à nos yeux, & malheureusement nous ne sommes plus dans le tems où je

LE BLE. puille, en ouvrant la terre, vous montrer des graines nouvellement germées. Mais j'ai trouvé le moyen de voir tout cet ouvrage sans aucun obstacle. J'ai fait venir plufieurs grains de blé, & d'autres graines de toute espèce à découvert & sans le se-Eprouvé avec cours de la terre. Voici comment. Il faut

vis de M.

fuccès fur l'a- mettre vos graines dans une légère couche Mortimer 'é de laine qu'on soûtient avec une lame de tretaire de 14 plomb criblée d'une multitude de trous un peu grands. Cette lame polée sur un grand vase, toûjours plein d'une eau pure & souvent renouvellée, attire la fraîcheur dans la laine qui tient lieu de terre aux graines. Celles-ci, quelques jours après, commencent à germer, & éten lent peu à peu leurs racines dans l'eau où elles trouvent à la vérité moins de fues que sous terre : mais elles y réuffillent cependant, sur-tout si on change d'eau, & qu'on y jette quelques grains de sel. J'ai comparé, ce qui arrive à la graine mile sous la laine, avec ce qui arrive à celle qu'on mèt sous terre : c'est àpeu-près le même progrès.

Un ou deux jours après qu'on a jetté une graine en terre, les sucs dont elle se gonfle, se communiquent au germe & le font sortir. Le germe est toûjours situé à une des extrémités de la graine ; & la partie du germe qui est vers le dehors; est la petite racine de la plante future. DE LA NATURE, Entr. XII. 307 La partie du germe qui regarde l'inté- LE BLE

rieur du corps de la graine est la tige & la tête de la plante. Le corps de la plupart des graines est composé de deux piéces qu'on appelle lobes, & qui sont d'abord unies par une enveloppe commune plus ou moins dure. Lorsque la graine est enflée par le suc de la terre, les deux lobes se séparent en rompant leur enveloppe, & tout en fournillant à la jeune plante le lait ou la nourriture délicate dont ils font pleins, ils végérent eux-mêmes, se fortifient, & s'allongent plus ou moins hors de terre : ils servent de feuilles téminales à la plante, & se séchent ensuite d'euxmêmes lorsque la plante les a épuises, & n'a plus besoin de leur secours. Voilà ce que vous remarquerez dans plusieurs feves, dans les pois, dans les graines de citrouilles & de melons. Ces exemples peuvent suffire.

Il y a d'autres graines dont le fac ne se fépare point en deux parties pour fournir à la plantule deux premières setuilles. Ce sacdonne au germe sa première nourriture: mais c'est en demeurant en terre, où il se ride, se stérit, & se desséche à mesure que la plantule sortifiée tire de la terre même des sucs plus nourrissants & plus sorts. C'est e que vous éprouverez dans le froment & stans le millèt que j'ai observés avec quele

LEBIE. que foin dans leurs différens accroiffemens? Le germe du blé, qu'on a mis en terre, commence vingt-quatre heures après, pour l'ordinaire, à percer le sac de la graine & à se dégager. Il mèt dehors sa racine & sa tige. La racine est d'abord enveloppée d'une bourse qu'elle creve. Deux autres racines s'échappent de côté quelques jours après, & fortent chacune de l'étui qui les couvroit. Toutes trois sont hérissées de chevelus qui embrassent étroitement les masles salines & les molécules terrestres qui se rencontrent sur leur route. Ils en expriment de quoi nourrir la plantule conjointement avec les sucs liquides qu'elle tire encore de dedans le sac de la graine jusqu'au fond de laquelle la plantule étend de petits rameaux.

La tige de son côté s'élance le plus di-

rectement qu'elle peut vers le haut. Le suc de la terre en enfilant les pores de la racine l'assujettit & la fait descendre. Il fait au contraire monter la tige vers le haut. L'impression de l'air qui enfile les pores de la tige, contribue peut-être à cette dire-&ion. Le corps de la plante monte insenfiblement au travers d'un petit foureau qui la conserve. Ces sortes de foureaux sont très-communs dans les plantes. On en trouve autour de la plûpart des fleurs. On en trouve même autour des boutons.

DE LA NATURE, Entr. XII. 309 à feuilles dans les arbres. Ces étuis s'al- LE BLE longent quelquefois comme de secondes feuilles séminales. Ce qui est bien sensible

dans le développement des boutons du maronier. Mais ils se séchent quelque tems après, quand ce qui avoit été mis sous

leur garde est en sûreté.

Le cinq ou fixième jour le blé commence Feuilles, à pousser une petite pointe de verdure hers de terre. Cette foible tige n'est qu'un rouleau de feuilles pliées l'une sur l'autre autour de l'épi qui demeurera encore longtems invisible & logé dans le cœur. La première feuille de ce touleau s'ouvre un peu vers la pointe, étant toûjours engagée & roulée vers le bas, dans l'étui affez dur d'où elle est sortie. Quelques jours après, le sac de la graine, quoique contenant encore quelque humeur laiteuse, commence à se désenfler & à se rider. La bourle, qui contenoit les racines, se féche. Toutes ces piéces, qui n'ont qu'un usage passager, meurent & disparoissent quand elles ont fourni le service auquel elles étoient destinées.

Si l'on arrache le sac de la graine, si l'on Tuyaux; retranche l'étui d'où sont sorties les racines, & celui d'où sort le rouleau de longues feuilles, il ne reste à la main que ce rouleau même qui contient la fanne & la

LE BLE. véritable tige. En dépliant proprement les feuilles, on apperçoit les ébauches des quatre tuyaux qui composeront la tige, & au-deflus le bouton de l'épi. Du premier nœud le plus voifin des racines, part une feuille qui sert de couverture & d'enveloppe au fecon l tuyau. Du fecond nœud s'élève une feuille qui est roulée autour du troisième tuyau. Au troisième nœud commence une autre feuille qui couvre le quatrième tuyau & l'épi. Le premier entre · nœud, ou la distance du premier nœud au second du côté de la racine, est alors beaucoup plus grande que celle qui sépare le second d'avec le troisième. Sur ces tuyaux, pour ainsi dire, emboités l'un dans l'autre, s'éléve l'épi qui est reconnoissable à ses petits grains transparens & ronds comme autant de perles.

Retranchement du verd.

Lorsqu'au retour du printems la fanne des blés devient si épaisse, qu'on puisse présumer que la tige en seroit amaigrie, & que celle-ci succomberoit sous le pois de l'épi, le laboureur \* introduit dans le champ un nombre de vaches pour y brouter la pointe du feuillage qui doit périr dans peu, ce qui fortisse le tuyau qui y est renserué.

\*..... Ne gravidis procumbat culmus atillis Luxuriem segetum tenetā depascit in herbā, Georg. 1. DE LA NATURE, Entr. XII. 311 Enfin le tems devient für. L'épi sort des LE BLE étuis où il se déroboit à-un air trop froid

etuis ou il le deroboit a un air trop froid & toûjours incertain. Les différentes loges, ou les facs destinés à contenir le corps des graines sources commencent à s'élargir. Ces loges allongent au dehors deux espéces de trompe, ou de pistiles, pour recevoir les poussières des bouquets d'étamines qui paroillent au dessus, & qui y portent la fécondité. Où ces poussières ne tombent point, il ne s'y trouve point de germe fécond, & le fac avec ce qu'il

contient demeure plat ou du moins inutile.

Après que les germes ont allongé, &
dilaté dans les facs des graines le corps farineux auquel ils font unis par des rameaux
qu'on peut appeller les racines séminales,
alors l'enveloppe & les premières seuilles
qui tiroient de la terre & de l'air des sues
des esprits proportionnés à la délicatesse
de la tige, commencent à se sécher. La
tige fortifiée, agit plus puilsamment par
elle-même: elle dérobe aux seuilles les sues
qui les nourrissoients elle attire tout à elle:
mais elle ne s'enrichit que pour l'épi qu'elle
porte.

Le Chev. Vous avez beau fortifier cette tige tant que vous pourrez: après tout elle n'a que deux lignes au plus de large sur une hauteur de quatre ou cinq piés, quelque-

LE BLE, fois plus. Comment un tronc si foible por Structure de tera-t-il l'épi avec tous ses grains? Ma vie la tige, & de dépend de la conservation de cette plante: Tépi. le moindre vent l'abbattra: cela m'inquiéte.

Le Pr. Il y a lieu, je l'avoue, d'être surpris d'abord qu'un épi si précieux soit appuyé sur une tige si haute & si mince, destituée d'appui & d'abri, plantée au milieu d'une vaste campagne où tous les vents foufflent tour à tour. Cherchons les raisons

d'une structure si étrange.

Le blé a été élevé plus que la plûpart des autres graines, & jusqu'à quatre & cinq piés de terre, afin qu'il le trouvât tout-à-fait au-dessus d'une certaine humidité pourrisl'ante que les terres exhalent, & qui est extrémement sensible le soir, lorsque le froid de la nuit la resserre, & l'empêche de se dissiper. Si le grain eût été logé plus bas, l'humidité l'auroit fait germer avant qu'il fût recueilli.

Ce tronc si haut n'a dans sa plus grande épaisseur que deux lignes de diamétre : c'est une économie. C'est afin qu'un petit champ pût contenir un grand nombre d'épis. Mais cette tige, toute grêle qu'elle est, a été construite avec un artifice qui la maintient pendant des mois entiers contre les mouvemens de l'air. Quatre nœuds d'une substance dure, & semblables

DE LA NATURE, Entr. XII. 313 à quatre fortes bandes , l'affermissent sans LE BL t.

lui ôter sa souplesse. Elle est encore assez fléxible pour se courber sans rompre sous l'haleine d'un vent ordinaire, & même sous les coups redoublés d'un vent brusque & impétueux. Mais à l'aide de ses nœuds, elle se trouve assez de roideur pour se relever lorsque le calme est rendu. Il est agréable alors de voir cette forêt d'épis dans une douce agitation : les ondes de l'air qui se succédent, les abaissent rour à tour : ils semblent rouler comme les flots

de la mer.

L'épi n'est pas construit avec moins d'intelligence. Les grains y sont proprement rangés les uns au dessus des autres à des distances égales, pour recevoir une égale nouriture. Ils sont cachés & garantis sous différentes couvertures, assez épaisses pour émousser les rayons du soleil, & assez étroitement jointes, pour rejetter & faire écouler la rosée ou la pluye qui les feroient germer si elles y étoient admises intérieurement. Plusieurs de ces couvertures sont terminées par autant de pointes plus ou moins longues, qui, felon les uns, peuvent bien être des canaux destinés à introduire dans chaque loge une juste mefure d'air; & , selon d'autres , forment une palissade contre les insultes des petits Tome II.

L B B £ . oiseaux \*. Je suis fort porté à croire que ces pointes ou barbes de blé, sont destinées à soûtenir & à rompre les gouttes de pluye qui sont forcées par-là de se disperser de côté & dans les dehors, au lieu de tomber intérieurement vers le pié des loges du grain où elles pouritoient tout par leur sejour.

L'épi en cet état n'a point de plus grands ennemis que la bruine & la nielle. Le microscope m'a appris la cause de ces deux

maladies.

La Nielle. Chacun fait que la nielle se déclare sprès une pluye extrémement menue & suivie d'un soleil brûlant. Les goutelettes de cette pluye, quand elles s'arrètent sur le tuyau, y deviennent autant de petits verres ardents, qui brûlent, creusent, & noircissent le tuyau en autant de points.

La Bruine. La bruine n'empêche pas les blés de groffir, comme fait la nielle : mais elle les convertit en une poudre noire & puante. En examinant l'an paffé plufieurs grains bruinés, je les trouvai fans germe, & j'apperçus presque toûjours ou à côté, ou au deflus de chaque grain les deux fleurs, qui n'ayant pu mûrit ni jetter leurs pouffières, étoient demeurées là fans fourpouffières, étoient demeurées là fans four-

<sup>\*</sup> Contra avium minorum motfum munieut valle ari-

DE LA NATURE, Entr. XII. 315 nir à la graine le principe qui développe le L & B L #. germe, & perfectionne la farine dont la graine est remplie. Voilà le mal. Mais qui nous donnera le reméde ?

Enfin les moissons jaunissent. On attend Moisson pour y mettre la faucille que ce jaune commence à tirer sur le rouge, & que le grain, en ouvrant ses étuis, nous invite à le recueillir, & à prévenir sa chute. Alors une multitude de mains officieuses viennent neurs, nous offrir leur service, & se noircissent volontiers sous les ardeurs du soleil de Juillèt à abbatre & à lier nos moissons. Les pauvres s'assurent ainsi leur part de ce grain bienfaisant que leur condition ou la Rérilité de leur province leur avoit refusé. Ils passent des endroits où la moisson est avancée dans ceux où elle est tardive. Ils finissent par les blés de mars. En autonne ces bonnes gens vont revoir leur chère famille. On ne craint plus les approches de la triste saison. Leur travail leur a procuré le pain, la joie, & de quoi se délivrer des importunités du collecteur.

Le Chev. Riches & pauvres nous voilà Conservatous comblés de biens. Mais ce que la na-tion du bls, ture nous a donné, il faut savoir le conferver. Faites-moi le plaisir de me rappeller ce que vous ne me dîtes autrefois qu'en passant sur la manière de garder le blé.

LE BLÉ.

Le Pr. Il n'en est pas du blé comme des fruits. Ceux-ci étant destinés à nous rafraîchir tour à tour dans le cours de quelques semaines, ou n'ayant tout au plus que l'hyver suivant à passer, ils n'ont reçu qu'une robe allez légère, & proportionnée cependant à la nature de la faison qui en doit jouir. Mais le blé, qui est la nouriture de toutes les faisons , au lieu d'un habit mince & de peu de résistance, renferme & conserve la farine qui doit nous nourir, sous une écorce dure & vigoureuse qui le mèt en état de durer d'une année à l'autre ; d'être transporté chez d'autres peuples qui en ont besoin; d'être mis en réserve dans des greniers publics pour des besoins pressans; & de s'y garder, si l'on veut, pendant des siécles entiers.

La première façon de conferver le blé est de le laisser dans l'épi. Il est alors dans loge naturelle, & ce n'est que de cette façon qu'on peut parvenir à le communiquer aux provinces & aux s'es de l'Amérique qui nous en demandent. Si on ne prenoit la précaution de le leur envoyer en épis dans des tonneaux bien sermés, il s'éventeroir, & inutilement le mettroit-on en terre. On le seme ou on le plante en ce pays-là avec l'épi pour plus grande sireté, & l'on réussit par là à le faire lever. Mais

DE LA NATURE, Entr. XII. 317 cette façon de le conserver auroit parmi LEBLE. nous bien des inconvéniens. Le blé court risque de se pourir ou de germer à la moindre humidité dans le tas. Des légions de rats s'y viennent établir; & dans la liberté où les mèt la solitude, ils y dévorent paisiblement le travail de nos mains. Souvent le mal est grand avant que d'être apperçu. D'ailleurs le besoin qu'on a des pailles nous oblige à léparer le grain de l'épi : ce qui se fait en rangeant les gerbes dans l'aire de la grange, épis contre épis, Brange. & frappant rudement ceux - ci à grands. coups de fleaux. Les anciens faifoient partir le b'é hors de l'épi en faisant passer & repasser sur les gerbes un bœuf qui les foulo t aux piés, ou une lourde charette qui produisoit le même effet. Les Gascons & les Italiens employent encore à cet usage les charettes ou les traîneaux. Les Turcs (e fervent de tables hérissées de pointes de fer ou de pointes de pierres à fusil pour fcoisser rudement les épis. Mais on n'a rien trouvé de meil'eur que les bras d'un fort batteur, qui levant en l'air le long levier auquel le fleau est suspen lu, porte sur les épis un coup d'autant plus fort qu'il est

La seconde manière de conserver le grain, est de le remuer beaucoup lorsqu'il

ramené de plus haut.

Barteurs en

LE BLE. est hors de l'épi, de le cribler souvent, de le faire passer d'un endroit à l'autre en l'éparpillant avec la pêle, ou en le faisant tomber par une auge ou une trémie fort large par le haut & étroite par le bas, dans d'autres qui sont posees plus bas, d'où il est relevé sur le champ à l'aide d'une grue ou autre machine dans l'étage supérieur. Le blé ainsi remué & aëré de quinze jours en quinze jours durant les fix premiers mois, demande moins de foins par la fuite, s'il est dans un lieu sec. Le mouvement & l'air suffisent pour le garantir pendant un tems de l'humidité, de l'échaufaison, de la pouffière, & des charansons. Si on donne le loitir à ces insectes de s'y glisser, ou d'y faire quelque sejour , ils s'y multiplient promtement comme des fourmilières, & pulvérisent bien-tôt tout un tas. Il faut leur déclarer une guerre perpétuelle en remuant de nouveau, en frotant les environs avec des huiles & avec des herbes d'une odeur forte & capable de les écarter, comme sont l'ail & l'yeble ; ou bien en les exposant sur des convertures au grand soleil qui les tue; ou enfin en lâchant sur le tas une bande de poulets qui quitteront, dit-on, le grain pour s'attacher aux charansons tant qu'il en paroîtra.

LeChev. Avant que de leur livrerun tas de

DE LA NATURE, Entr. XII. 319
blé, ce ne ferois pas mal fait de leur donner Le Bita
un nombre de grains à compte avec quelques charanfons mélés parmi, pour s'allurer
s'ils en agiront hondtement.

Le Pr. J'ai vû un fermier comter sur leur bonne foi, & risquer quelques écuelles

pour sauver le tas.

Quand on a confervé le blé bien nèt pendant deux ans , & qu'il a jetté tout foa teu, on peut le confervér pendant quarante, cinquante , & même cent ans , ou en l'enterrant dans des fosses revétues de fortes planches bien assemblees ; on plus sirement encore en poudrant les dehors du tas d'une petite quantité de chaux vive qu'on dissour avec un peu d'eau dont on arrose le grain à la prosondeur de deux ou trois doigts, & forme à la surface une croûte qui est impénérable à l'air & aux inséctes.

Le Chev. J'admire les différens états par lesque's le blé passe, les risques auxquels il est sujèt, & les soins qu'il coûte avant que

de nous nourir.

Le Pr. Nous avons imaginé mille moyens pour nous en affurer la jouissance, & pour adoucir les travaux qu'il nous coûte. Nous employons des instrumens durs & polis pour rendre le labour plus aisé & plus profond. Nous nous déchargeons sur les che-

LE BLE. vaux & fur les bœufs, du travail le plus rude. Nous accélérons le mouvement & l'expédition par le secours des leviers, des roues, & de cent autres machines pour cueillir, pour battre, pour transporter, pour moudre, & pour cuire. Mais quelque inventif & adroit qu'aitété l'homme pour diminuer sa peine & pour ménager son tems, le blé qui est la meilleure & la plus nécessaire de toutes ses nouritures, l'oblige à un cercle perpétuel de travaux inévitables. C'est ici plus qu'en toute autre chose, que Dieu a écarté la paresse par le besoin : & quoique ce soit lui seul qui donne l'accroissement à ce que l'homme a planté & cultivé, il aime mieux cacher ses présens & sa bénédiction fous l'ombre du travail de l'homme, que de le rendre oisif & indolent, en lui faisant toûjours des libéralités qui ne lui couteroient que le soin de les recueillir.



# LES VIGNES.

# TREIZIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE. LA COMTESSE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Comte. L'A pente de la coline comde. Notre promenade fera plus douce icr fur la pelouse qui borde le pié des vignes, ce nous pourrons voir ce que l'année nous promèt.

Le Chev. Les montagnes qu'on rencontre par tout en son chemin, sont ircommodes. La terre a été faite pour être notre demeure : ne seroit - elle pas plus belle si elle étoit unie ? On iroit par-tout

de plein pié ?

La Comt. Ne dites point de mal, je vous prie, ni des montagnes, ni des côteaux. C'est ce qui nous donne des vûes réjouissantes, des amphithéatres furprenans qui rendent le païsage vis & variés. Nos demeures en sont millé sois plus gra-

Οv

cieuses. Il n'y a que les voyageurs qui en VIGNES, murmurent,

Le Comte. L'étendue de notre domaine se trouve augmentée & rendu plus utile Le Pr. Si nous n'avions que des plaines

par ces grandes courbures.

nous manquerions de bien des fecours. La main qui a formé le globe de la terre en a diversifié la surface avec un artifice qui attire notre admiration & notre reconnoissance à mesure qu'il est apperçu. Elle ne s'est pas contentée de nous donner des terrains unis de toute nature & de toutes qualités pour y faire croître les différentes espéces de grains dont nous tirons notre principale subsistance. Elle a de plus élevé d'espace en espace des montagnes & des colines, afin de ménager des expositions favorables à la vigne & aux plantes qui ont besoin d'une forte ré-

fléxion de la lumière pour mûrir parfaitement leurs fruits. Voyez tous ces terrains qu'elle a abbaissés en pente pour y faire tomber directement le rayon qui seroit oblique étant reçu en plaine. Ne sont-ce pas autant de grands espaliers qu'elle nous învite à garnir, & où la vivacité de la réfléxion se trouve unie à la bonté du plein zir? Cette main n'est donc pas moins bienfaisante qu'habile. Elle a sû, comme vous DELA NATURE, Entr. XIII. 323

voyez, convertir les terrains qui nous pa- LES roissent d'abord les plus irréguliers, en VIGNES.

agrémens & en utilités.

Le Comte. Les différentes utilités des montagnes sont un des plus beaux sujèts dont on puisse s'entretenir : sans elles nous n'aurions ni fontaines, ni rivières. Neus pourrons quelque jour contenter là-dessus la curiosité de notre cher Chevalier. Mais c'est saire pour le présent une apologie très-suffissant des montagnes que de dire qu'elles servent à nous donner le vin.

Le Chev. Dès-lors il n'y a plus lieu de s'en plaindre. Mais la vigne ne se peut-elle

pas cultiver en plaine ?

Le Conte. Communément \* elle y réuffit peu, & ce n'est pas même sur toutes fortes de côteaux qu'elle se plait. On lui réserve ceux qui sont tournés au levant ou au midi, quand d'ailleurs le grain de terre est propre pour la vigne.

La Comi. A voir ces côteaux si arides, & tous ces terrains pendants où l'on ne peut mettre la charue, on croiroit qu'il n'en saut rien attendre. Cependant ils se couvrent tous les ans de la plus belle verdure, & produssent le plus délicieux de tous les struits.

Batchus amas colles . . . Georg. 2

Le Pr. Le même sujet d'étonnement VIGNES, que nous trouvons dans le terrain maigre qui nourit la vigne, nous le trouvons dans la plante qui nous donne le vin. Qui auroit cru, avant l'expérience, qu'un vil bois, le plus informe de tous, le plus fragile, le plus inutile à tout usage, pût produire une liqueur si ravissante ? Il suffit de le planter dans une terre séche, pierreuse, ftérile en apparence : & bien-tôt ce sable délayé d'un peu de rosée va pousser une multitude de grapes qui s'emplissent pour nous d'un jus plein de force & d'agrément. Où a-t-il pris des qualités si supérieures à la baffelle de son origine & à la fécherelle de sa terre natale ? Qui lui a donné tant d'esprits & tant de feu ? Comment ce jus conserve t il tant d'efficace & de vigueur, avec tant de délicatesse, jusqu'à persévérer dans sa bonté pendant plusieurs années, jusqu'à supporter les secousfes des charois & les plus longs trajets de

fes des charois & les plus longs trajéts de 2m-devie mer , jusqu'à être converti par l'alembic en une liqueur encore plus forte & plus pénétrante, que la curiosité & l'expérience ont diversifiée en mille manières ?

Affers du vin , La Comi. La naissance & l'agrément foice.

du vin me touchent encore moins que les effèts dont il est fuivi. Les autres liqueurs , foit naturelles , soit artificielles , comme

DE LA NATURE, Entr. XIII. 325
la bièrre, le cidre, le thé, le chocolat, le
coffé font presque toutes des boissons sé-Vignes,
rieuses & taciturnes, qui laissent l'homme
livré à sa mélancolie. Si elles rassemblent
quelques

Le Pr. C'est parce que le vin est la sour- Arce infaillible de la joie, qu'il est aussi l'ame repaa des repas. Point de bonne chère où il manque. Il renserme seul bien des mets exquis : mais rien ne le peut remplacer. Tout le reste n'est pas capable de consoler-

de fon abfence.

La Comt. Il fait un autre bien. En écartant la triflefle & les paffions fombres , il répand la férénité fur le front. Il adoucit les œurs les plus aigris. Il raproche peuà-peu des perfonnes ennemies qui font charmées de fe revoir avec un air ouvert & fans embaras : la colère n'est plus dans leurs yeux : elles fe trouvent aimables , & la haine fait place à l'amitié remaislante. Le vin devient ains le médiafoiéde.

Lien de Bi-

LES teur des réconciliations le plus gracieux, Vignes, le plus infinuant, & le plus facile à trouver. On peut dire qu'il est un des liens des plus

engageans de la fociété.

Redaumat Le Pr. Il est encore un des plus puisde thomme fans soutiens de l'homme dans son travail, foit en le lui faisant commencer ayec joie, soit en rappellant tout d'un coup ses forces épuisées par la fatigue. Dans la dure nécessité où Dieu a mis l'homme de travailler, il n'a pas voulu l'accabler ni l'abandonner à la tristesse des noires pensées.

77. 103. Tandis qu'il tire de la terre un pain propre à le nourir & à le fortifier, il lui prépare une liqueur vivifiante qui réjouit son cœur, & lui fait goûter son état. Voyez cet homme qui courbe son dos, & qui marche à pas lents sous une charge de bois dont il est accablé. Deux verres de vin, retranchés de la collation que je vois apprêtée su l'herbe, seroient suffisans pour changer en un instant son air & sa marche. On ne le reconnoîtroit plus.

Le Chev. La chose va être exécutée sur le champ. C'est moi qui serai l'échan-

fon.

Le Pr. Au lieu des traits de chagrin & de découragement dont son visage paroifsoit défiguré, le vin y a répandu un air de DE LA NATURE, Entr. XIII. 327
gayeté, & des couleurs que les effences, ni Les
le fard ne pourroient imiter. \* Le pain mèté VIGNES.
Phompse qu'at d'estir, mais le viu le fair.

l'homme èn état d'agir: mais le vin le fait agir avec courage, lui rend-son travail aimable. L'ame auparavant ensevité dans une mélancolie prosonde, semble revivre par son secours. Elle se produit : elle se répand dans les dehors : elle mèt l'agilité dans les piés, & des expressions de joie dans la bouche. Tous ses maux sont oubliés. Elle prend des sentimens de vigueur : la timidité qui sembloit la referrer, en ne lui laissant voir que se peines, sait bien-tôt place à l'espérance & à la réolution.

La Comt. Je remarque une autre propriété dans le vin. Il est si ami de l'homme, qu'il varie les godis sclon nos dispositions. Sommes nous en bonne santé è le vin réjouit l'odorat, la langue, & l'estomach. Il semble nous donner avis de la proportion qu'il a avec tous nos besoins. Sommes nous malades è il change alors sa séve enchantereste en une amertume insuppertable. Il semble nous avertir obligeamment qu'il n'est propre qu'à augmenter chez nous l'altération de le trouble.

<sup>\*</sup> Educar panem de tetrà, & vinum lætificet cot hominis: ut exhilaret faciem præ oleo.

Neb. Mifthemen. Melius quem unguentum. Miense que ne fereient les effences, en le fard, Pl. 103: 14. & 15.

LES Le Chev. Cependant il ne se tait aucun

VIGNES. changement dans le vin.

Le Pr. Le changement ne se fait qu'en nous. Mais peut-on méconnositre la cette dage économie qui nous a épargné la longueur des discussions, & l'incertitude des raisonnemens dans le discernement des nouritures qui nous sont convenables, ous nuisibles. Elle en a admirablement réglé l'usage par la voie abrégée des plaisirs prévenans, & des dégoûts salutaires.

Le Chev. Vous avez dit du vin tout le bien qu'on en doit dire: mais il n'elt pas coûjours bienfaisant. Il y a des gens qu'il rend extravagants, ou furieux. J'ai quelquefois entendu dire qu'il faudroit arracher toutes les vignes, & qu'on s'en trouveroit mieux.

mieux.

La Comt. L'excès des meilleures nouritures cause des maladies. L'ābus du vin n'est pas une raison de le suprimer.

un bois qu'il y a planté lui même pour en

----

DE LA NATURE, Entr. XIII. 329
faire l'adouciflement de nos peines. Aucune nation n'a négligé le vin, lorsqu'elle VIGNES
a pû se le procurer, ou par la culture, ou
par le commerce. L'usage du vin est aussi
ancien qu'il est étendu, puisqu'il s'étend
à toute la terre, & qu'il remonte au moins
à Noé, le pere commun de toutes les

La Comt. J'aurois beaucoup de plaisir à entendre l'histoire des progrès de la vigne & du vin. Le Chevalier voudroit savoir planter & cultiver, une vigne, vendanger & façonner le vin. Assensable prie: M. le Prieur nous livrera l'histoire de la vigne; & M. le Comte, qui a fait planter la meilleure partie de celles que nous voyons, nous apprendra la vraie méthode de faire le vin. Je voudrois d'abord savoir pourquoi M. le Prieur nous a dit que l'usage de cette liqueur remontoit à Noé au moins. Est-il permis de souponner qu'il y ait eû du vin avant Noé; il est le premier qui ait planté la vigne.

nations.

Le Pr. On peut croire sans hérésie que le vin est aussi ancien que le monde. Noé prit soin de communiquer au genre humain ce qu'il avoir connu de meilleur avant le déluge. C'est dans cette vûe qu'il commença par renouveller l'agriculture: Re comme un de ses premiers soins sut

de planter la vigne, & d'exprimer le jus VIGNES, des raisins, on peut penser qu'il ne se porta à le faire que par la connoissance qu'il avoit de l'utilité de cette pratique.

Le Chev. Mais seroit-il tombé dans l'ivresse, s'il eût connu la nature du vin ?

Le Pr. L'ivresse où il tomba ne prouve point qu'il ignorât ce que c'étoit que le vin ; mais que l'impreffion en fut plus forte ou plus agissante après une longue interruption.

Sacrifices

Quoi qu'il en soit au reste, la vigne fue de pain & de portée par-tout de proche en proche par les enfans de Noé. C'est presque chez tous les peuples que nous trouvons dans les tems, même les plus reculés, qu'une des principales parties du culte extérieur consistoit à offrir à Dieu du pain & du vin, pour le glorifier, & pour le remercier d'avoir donné aux hommes la vie, & ce qui en est le soutien. On se contentoit souvent de cette offrande; & lorsqu'on faisoit couler le sang des victimes, le sacrifice en étoit toûjours accompagné d'une poignée de farine \*, ou d'un gâteau, & de quelque effusion de vin.

> Ces fêtes se célébroient en pleine campagne, & communément sur des lieux

<sup>\*</sup> Mels , tourreau d'orge qu'on mettoit fur la victime, d'où vient le mot immelere

DE LA NATURE, Entr. XIII. 131

Élevés & remarquables. Elles revenoient Les tous les ans en des tems déterminés. L'of VIGNES frande étoit toûjours suivie d'un repas, où les peuples se réunifloient pour manger avec joie en commun, en signe d'union & comme ne faisant tous qu'une seule famille. Ces fêtes dégénérèrent peu à peu en excès & en dissolutions. Telle est apparemment la première origine des sêtes du vin qui sont sanciennes, & qui, de l'Asse, ont passé en Europe, & par-tout.

Le Chev. Mais il y avoit dans les Bacha-Origine des nales bien des choses qui n'ont aucun rapport à un repas, ni au vin. Qu'étoir-ce, in vous pris, que ess clameurs d'lo & d'F-

port à un repas, ni au vin. Qu'étoit-e, je vous prie, que ces clameurs d'lo & d'Evoé qu'on réitéroit fi fouvent ? A quoi fervoient les tyrfes, ou ces petites piques environnées de fleuts & de feuilles de vignes ? Fourquoi ceux qui célébroient les fêtes du vin couroient ils de montagne en montagne ? Pourquoi se jettoient ils fur tous les animaux qu'ils rencontroient ? Pourquoi, après les avoir mis en piéces, se barbouilloiert-ils le vifage de sang? Le vin ne porte personne à ces folies.

Le Pr. Voici la conjecture qui m'a paru la plus vraisemblable sur l'origine de ces fètes extravagantes. Elles ne sont dans leur principe que les sètes instituées dès le commencement par la piété en l'honneur da

vrai Dieu, mais défigurées par les circon-

VIGNES, stances qui s'y sont jointes.

Remarquez, je vous prie, que tous les peuples ont une inclination naturelle à conserver le souvenir des grands évènemens par les représentations qu'ils en font sous les ans à certains jours. Pour le faire voir, contentons-nous de quelques exemples connus. Rien n'est si commun parmi nous que cette pratique. C'étoit autrefois la coûtume en France, & c'est encore la coûtume de plusieurs de nos voisins, de faire à Noël, à Pâques, & en d'autres fêtes, des représentations dramatiques du my-Rère qu'on honore : & quoique la Religion Chrétienne, qui est toute entière dans le cœur & dans la bonne vie, tire peu de profit de ces pratiques tumultueules, le peuple s'y porte volontiers, parce que ce sont des dévotions qui l'amusent sans consév. Le Ma quence pour ses passions. Les Mahométans homénime de dans le pélerinage qu'ils font à la Mecque,

Reland.

qu'on croit avoir été la demeure d'Ismael , patriarche des Arabes, représentent encore aujourd'hui par de certaines cérémonies la fuite d'Agar dans le désert. Ils regardent derrière eux, & à côté: ils cherchent avec inquiétude, & ensuite ils se réjouissent, comme ayant trouvé ce qu'ils cherchoient. Vous reconnoissez-là l'histoire du puits où DE LA NATURE, Entr. XIII. 3:33 Agar & fon fils se désaltérèrent. Ces exemples mous suffiront.

LES VIGNES

Toute l'antiquité est pleine de cérémonies pareilles, instituées pour conserver la mémoire des évènemens qui intéressoient le plus les peuples. Dans les tems voisins du déluge lorsque les enfans de Noé, au lieu d'aller peupler la terre, s'obstinoient à demeurer ensemble, & s'occupoient à bâtir dans le voifinage de l'Euphrate, le reste de la terre demeuroit inculte : tout fe couvroit de bois, & les animaux s'y multiplioient fans fin. Après la dispersion, quand chaque familie eut commencé à s'établir dans le pays qu'elle avoit choisi, les bêtes féroces fortant des bois, venoient rainer le travail des habitans, & jamais ils n'étoient sûrs de jouir, ni de leurs moissons, ni du fruit de leurs vignes. Nemrod, petit fils de Cham, se mit à la tête de la jeunesse de son canton : il donna la chasse aux bêtes, délivra le pays, & de grand chasseur il devint roi. Après sa mort, non se lement on célébra des fêtes sur son tonbeau: non seulement on y chanta ses louanges après celles de Dieu, ce qui devint une occalion d'abus : mais on imita dans ces fêtes les chasses fameuses qui avoient procuré aux pays voisins la sûreté & l'abondance. On commençoit à l'ordinaire par

des sacrifices. On y invoquoit le nom de YIGNES Dieu qui étoit Iao & Jevoé. On y paroifsoit avec une pique, parce qu'on alloit à une chasse: mais cette pique étoit environnée de fleurs & de pampres, parce que ce n'étoit qu'une chaile représentative. On couroit de montagne en montagne : c'elt en cela qu'étoit la représentation. On la rendoit plus vive & plus vraie en versant le sang des bêtes qu'on pouvoit rencontrer. Ceux qui étoient le plus couverts de fang paroissoient s'être le mieux distingués dans la chasse: & comme les courses & les voyages de Nemrod tendoient quelquefois à donner la chasse aux bêtes ; quelquefois à aller montrer aux peuples voisins la manière de recueillir le blé & le vin, on por-Myfica van- toit pompeusement dans ces fètes repré-

nus lacchi,

sentatives le van qui sert à nétoyer le blé, & on distribuoit du vin aux affistans. Rien de plus propre à conserver la mémoire des fervices de Nemrod. Voilà au moins un crayon de ce qu'on pourroit dire sur l'origine des fêtes du vin.

La Comt. Il est facile de voir pourquoi ces fêtes ont été univerfellement bien reçûes. Tant que les dévotions sont ambulantes, & animées par la bonne chère, on trouve aisément des dévots. Mais suivons

l'hiltoire de la vigne.

DELANATURE, Entr. XIII. 335

Le Pr. La vigne passa d'Asie en Europe. Les Phéniciens, qui voyagèrent de bonne- VIGNES. heure sur toutes les côtes de la méditerranée, la portèrent dans la plûpart des îles, & sur le Continent. Elle réussit merveilleusement dans les îles de l'Archipel : ensuite elle sut portée successivement en Gré-

ce & en Italie. Pline \* étoit persuadé que les libations \* Hist. nat. de lait instituées par Romulus, & la dé-lib. XIV. set. fense faite par Numa d'honorer les morts en versant du vin sur leur bucher, prouvoient que les vignes en ce tems là étoient encore fort rares en Italie. Elles s'y multiplièrent dans les fiécles suivans, & quelques Gaulois qui en avoient goûté la liqueur, conçûrent dès-lors le dessein de s'établir dans les lieux où l'on la recueilloit. Pour attirer au-delà des Alpes bon'nombre d'autres Gaulois, ils n'employèrent ni lettres, ni exhortations. Ils envoyèrent de Pintarch, il côté & d'autres plusieurs cruches de vin : Camill. auffi-tôt des armées de Beruyers, de Chartrains, & d'Auvergnacs, renoncèrent au gland de leurs forêts. Les Alpes ne purent les arrêter, & ils allèrent conquerir les deux bords du Po, où ils s'appliquèrent à la culture du figuier, de l'olivier, & furtout de la vigne. Tel fut le moif de leur

entreprise: & au lieu de blâmer nos peres

d'avoir pris les armes pour s'assurer la VIGNES. jouissance du vin \*, Pline les excuse par la pureté de l'intention. On croit que c'est aux Gaulois établis le long du Pô, que nous devons l'invention utile de conferver le vin dans des vaisseaux de bois exa-Etement fermés, & de le contenir dans des liens malgré sa fougue. Depuis ce tems, la garde & le transport en devinrent plus aisés que quand on le conservoit dans des vailleaux de terre sujèts à se briser. ou dans des sacs de peau sujèts à se découdre, ou à se moisir.

Fonteio.

Les habitans de Marseille, & de la Gaule lib. X IV. /elt. Narbonoise, eurent quelques vignes dès avant la conquête des Gaules par Jules Céfar. Mais Domitien arrêta les progrès de ces plantations. Ce ne fut que sous l'excel-

lent empereur Probus, qu'il fut permis aux Gaulois, aux Espagnols, & aux Bre-Vopifius in tons de planter des vignes, Il savoit que

Probo & Eutrop.

l'avancement de l'agriculture est inséparable d'un bon gouvernement, & qu'un prince ne gouverne bien qu'autant qu'il pro ure l'abondance & la tranquillité aux peuples dont il est le pere. La permission de former des vignobles trouva dans la Bretagne, & dans le nord de la Belgique,

<sup>\*</sup> Hac vel bello quafiville venia fit, Hift. nat, I. X II. feit. 2. des

DELA NATURE, Entr. XIII. 337 des obstacles insurmontables du côté de la nature. On continua encore dans la Bel-VIGNES. gique & dans la Celtique même, à tirer de l'orge la boisson ordinaire faute d'une quantité suffisante de vignes\*. Mais peu-àpeu elles furent plantées par-tout où elles purent réuffir. Saint Martin en planta une Greg. Turen. dans la Touraine avant la fin du IVe siècle. de gler. Con-Saint Remi, qui vivoit sur la fin du Ve, & au commencement du suivant, laissa par testament à diverses églises, les vignes qu'il possédoit dans les territoires de Reims & de Laon, avec les esclaves qu'il employoit à les façonner. Depuis ce tems, les vignes furent cultivées dans toute la France, & peut-être attirèrent-elles les François dans la Gaule, comme elles avoient attiré les Gaulois en Italie. Les autres Allemands, qui n'avoient plus d'établissemens à espérer, essayèrent de défricher quelque canton de la forêt noire, & plantèrent des vignes le long du Rhin. La Hongrie eut aussi les siennes : & depuis qu'elles se sont ainsi multipliées par-tout, les peuples, contens de leur fort, n'ont plus fongé à

<sup>\*</sup> Voyez dans l'Anthologie une épigramme de l'empereur Julien adrefiée à la bièrre.

Τη περίη βοτεύων τουξαν απ' ακαχύων.

Les Gaulois vous ont tirée des épis faute de railine.

Tome 11.
P.

changer de demeure : ils perdirent le goût

VIGNES. des conquêtes.

La Comt. Qu'on vous vienne dire après cela que le vin n'est propre qu'à tout troubler. Ce n'est que depuis la multiplication des vignobles que l'Europe est en repos.

. Différentes efréces de Vins.

Le Pr. Après l'histoire de la vigne, voici en deux mots celle du vin. Les différentes espéces en sont sans nombre : elles varient par la couleur, par le goût, par la qualité, par la durée. On peut dire qu'il y a autant

Vinum dulce: de sortes de vins que de terroirs. Mais en vinum aufte- général, on peut rappeller tous les vins à deux espéces, savoir, des vins de liqueur, verum. & des vins fecs.

Les vins de liqueur sont ceux qui ont queur. une saveur douce, sucrée, & approchant plus ou moins de celle du miel. La per-

fection de ces vins consiste à joindre à leur douceur une agréable amertume accom-Vva apicia : pagnée de parfum. Les raisins muscats sont

ou apiana, 46 les plus propres pour faire ces sortes de lis fapore. Mufcats,

parce que les' mouches s'y attachent par rzéférence.

vins : mais ils ne mûrissent parfaitement que dans les païs chauds. Les vins de liqueur, muscats & autres, les plus estimés parmi nous, sont ceux de la Ciutat & de Saint-Laurent en Provence, de Frontignan en Languedoc, de Condrieux en Lyonnois, d'Arbois en Bourgogne, de Rivefalte en Rouffillon, & quelques autres.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 939 Les vins de liqueur étrangers sont le Tocai qui vient en très-petite quantité sur un VIGNES côteau de Hongrie; la Verdée, la Moscadelle, & le Montéfiasconé, tous vins de Toscane ; le vin Grec du mont Vésuve qui est iaune comme de l'or, & le Lacryma, vin fort rouge qui se recueille sur la même montagne quand elle ne porte pas l'incendie & le ravage dans les vignobles voisins de son sommèt; les vins de Malaga dans le voisinage de Gibraltar; ceux d'Alicante, & plusieurs autres d'Espagne ; celui de Madère, île qui appartient aux Portugais, à l'entrée de l'Océan; les vins des îles Canaries, dont le plus estimé vient de l'île de Palma; la Malvoisie, vin fort épais qui se façonne dans l'île de Candie; & les autres vins grecs qu'on recueille à Chio, à Ténédos, à Mételin, & dans d'autres îles de l'Archipel. Les vins du Cap de Bonne-Espérance & de Schiras en Perse sont de même nature.

Il y a dans toute sorte de vins trois parties principales qui sont l'huile, le sel, & tvolatil. On ne parvient à donner à la plûpart des vins de liqueur le juste tempérament qui les rend doux & piquans que par une espéce de cuisson. Pour mélanger parfaitement leur huile avec leur sel, en se de l'autre par une union intime, on laisse

ces raisins exposés au soleil sur le cep jus-VIGNES. qu'à ce qu'ils commencent à se flétrir : viapessa & pour les empêcher de tirer encore de la terre des sucs qui retarderoient la perfection de ce mélange, on tord le pédicule qui attache le raisin à la branche. Ensuite on en exprime la liqueur qui ne peut manquer de s'être épaissie comme un syrop. Telle est la première méthode. La seconde consiste à exprimer le moût des raisins quand ils sont mûrs, & à le faire bouillir \* de manière que l'écume

Saga.

lente, ou forcée, donne au vin un goût de feu : mais elle le mèt en état de se con-Defrusum, server. La troissème espéce de cuisson qu'on donne au jus du raisin est celle qui va jusqu'à le réduire à la moitié, ou au tiers, pour en faire un syrop, ou un raisiné fort épais.

s'en répande sur les bords du vase. Cette seconde espéce de cuisson, qui est vio-

Le soin qu'on prend de déflegmer le vin par les deux premières méthodes, lui ôte la plus grande partie de son volatil, d'où il arrive qu'il demeure toûjours dans une espéce d'engourdissement. L'ébullition n'en étant point naturelle, ne peut être

Aut dulcis musti vulcano decoquit humorem Et foliis undam tepidi despumat abeni. Georg. 1.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 341

Parfaite. Ces vins ne peuvent être légers, Les fins, & coulans. Peut être sont-iis par cette Vignes. 
raison plus propres que les nôtres pour les païs chauds, où le sang est plus raréfié, & a besoin d'une liqueur substantielle plûtôt que spiritueuse. Ainsi il est peu étonnant que les Italiens & les autres peuples Méridionaux accoûtumés à la douceur de ce syrop qui est proportionné à leurs besoins; se trouvent plûtôt blessés que réjouis par la vivacité de nos vins.

Les vins fecs au contraire font ceux vins fec. des sels els quels le volatil & le fel dominent par le moyen de J'ébullition parfaite qui les a délivrés de la plus grande partie de leur huile, & qui a tellement atténué & fubtilifé ce qui refte de cette huile, que le fel n'en est pas émoussé, ou affadi; mais qu'il agit au contraire en liberté sur la langue, & y cause une agréable impression. Tels sont les vins de France, les vins de Moselle, les vins du Rhin, & pluseurs vins de Hongrie. L'usage en est plus salutaire aux peuples septentrionaux, dont il volatilise le sang, & dégourdit l'humeur sombre.

Les grands défauts de ces vins sont Défauts de verds, ou liquoreux, ou terrestres, ou capiteux. La liqueur, c'est-à-dire, la saveur sucrée est un grand défaut, parce

Les qu'elle affadit le cœur, & trouble l'esto-Vignes, mic, au lieu d'y potter la joie & la bonne disposition. Mais ce défaut, comme celui d'être capiteux, peut se trouver dans les plus excellens vins. L'un & l'autre se corrigent communément par une juste durée. La verdeur est moins le défaut du vin, que celui de l'année qui n'a pas mûri le fruit; ou du propriétaire qui l'a vendangé trop tôt. C'est une nature qui n'est point faite. Le goût dur & terrestre est le pire de tous les défauts: c'est celui du sol même, ou d'une vigne mal cultivée.

Bonnes qu

Les bonnes qualités du vin sont d'être ferme, & pourtant aisé; d'avoir du corps, & en même tems de la légèreté; de réunir ensin une couleur brillante, une odeur fiatteuse, une saveur délicate. N'est ee pas-là, mon cher Chevalier, le vin que vous prétendez recueillir dans vos vignes quand vous en prendrez le gouvernement? Vous y parviendrez à coup sûr en suivant la méthode dont M. le Comte va vous faire part.

Le Comie. Il y a bien des manières de façonner la vigne & le vin. Cette plante est naturellement foible: mais la nature l'a pourvié de petits filèts, ou d'espéces de mains qu'elle tourne autour de ce qu'elle rencontre pour s'y attacher, & se main-

BELA NATURE, Entr. XIII. 343 tenir contre le vent. Nous l'appuyons en France fur un simple echalas. Ailleurs on VIGNES la soûtient à l'aide d'un roseau, ou avec une haute perche, ou sur des fourches de bois. En Gréce & en Italie il est très-commun de faire monter les vignes sur des ormes, où elles s'étendent en liberté, & s'élancent d'étage en étage jusqu'au sommèt \*. Les Asiatiques, qui ont plusieurs espéces de raisins extrémement gros, sont obligés de faire courir leurs vignes sur des treilles & fur des berceaux, qui deviennent autant de riches tentes sous lesquelles ils prennent l'ombre & le frais. Souvent un même terrain leur donne du ris ou du blé pour les nourrir, des vignes pour faire leur boisson, & des mûriers qui tervent à la fois à soûtenir leur vigne, & à nourrir les vers à soie qui les habillent.

La méthode de chaque païs passe pour être sondée sur le besoin. On croiroit tout perdre en s'y prenant autrement, & il est vrai qu'il ne faut s'en écarter que quand on s'est assuré par des expériences suffisantes qu'on réussira mieux d'une autre saçon.

LES Mais j'ai remarqué dans mes différens VIGNES. voyages qu'il y avoit prefque par-tout bien de la routine, & que nous aurions en cent endroits des vins beaucoup plus parfaits, & qui feroient plus de garde, si on les faconnoit avec plus d'ordre.

Le dessein que j'avois de planter une vigne dans ma terre, m'a rendu attentif sur les différentes méthodes des provinces de France. Je n'ai rien vû nulle part qui approchât des soins & des précautions que prennent les Champenois depuis environ cinquante ans. Leur vin étoit dès auparavant très fin & très estimé : mais il se soûtenoit peu, & ne se transportoit pas loin. Par la manière qu'une longue expérience leur a suggéré, ils sont parvenus à le rendre, à volonté, couleur de cerise, œil de perdrix, de la dernière blancheur, ou parfaitement rouge; & de l'affermir au point que, sans rien perdre de son agrément, il se soûtient six & sept années, souvent beaucoup plus.

Cette méthode exactement observée à Cuissi, à Pargnan, & dans d'autres cantons du païs Laonnois, y produit des vina que toute la Flandre estime presqu'autant que ceux de Bourgogne & de Champagne.

La même méthode portée en différens endroits de Bourgogne, tire de tems en

DELA NATURE, Entr. XIII. 345 tems de l'obscurité, & mèt en vogue des vins qu'on ne connoissoit pas auparavant. VIGNES. Cette méthode regarde la vigne, le pres- culture de la vigne. foir, & la cave.

La vigne a besoin d'être plantée, pro- Mémoire de vignée, taillée, labourée, liée, terrée, & chanoine de fumée. Keins, er

On se garde bien de la planter dans des d'industrie toten plein terres franches & propres à produire du d'elévation ; blé. Ces terres ont, à la vérité, des sucs & fa patrie de des sels très-abondans : mais comme elles bienfaits. fe durcissent après la pluie, à la moindre Planter. chaleur elles sont impénétrables à l'action de l'air & du soleil : leurs sucs ne se subtilifent point. Ils n'acquièrent ni perfection, ni activité, & la vigne jaunit dans ces terres, ou n'y donne qu'une liqueur revêche ou grossière. Une terre un peu maigre, légère, féche plûtôt qu'humide, fituée en pente, mélangée de petits cailloux, ou de pierres à fusil, est plus propre pour la vigne que le fonds le plus riche & le plus fertile. Je ne sai si de ces petits cailloux froissés par la culture, il ne le détache pas de certains sels, ou même des particules de feu & de soufre capables de donner au vin une agréable vivacité. Mais en général les terres douces & légères communiquent plus de fincsse & de goût à ce qu'elles produisent : parce que

Les l'action & les influences de l'air qui y pé-NIGNES, nétrent fans peine, y répandent, & développent mieux les volatils, & les principes les plus fins de la végétation.

Je ne voudrois pas placer une vigne trop près d'une rivière; moins encore d'un marais. La fraîcheur qui s'en élève, & se répand dans le voisinage, donne plus de prise aux petites gelées du matin sur les seuilles de la vigne, dont la perte est toû-

jours suivie de celle du fruit.

On plante la vigne ou de boutures, ou de plants enracinés. Les boutures sont des jèts sans racines qu'on a taillées en hyver fur des ceps de bonne nature, & qu'on conserve en bottes dans le célier jusqu'à ce qu'on les mette en œuvre. Sur la fin de Mars, avant que de les planter, on laisse tremper ces bottes huit jours durant dans un fossé bourbeux, puis on les plante, non en les piquant debout, mais en les couchant un peu de côté trois à trois, ou quatre à quatre dans chaque trou: Les ouvertures sont à un pié de distance l'une de l'autre. Par la fuite on ôtera le trop. La bouture doit être peu enterrée, & toûjours par le plus gros bout, où l'on a pris la précaution de laisser un pouce ou deux du vieux bois de deux ans.

Plants de Les plants enracinés sont de jeunes ceps

DELA NATURE, Entr. XIII. 347 qu'on a élevés depuis deux ou trois ans dans une pépinière un peu plus maigre VIENES que la terre où ils seront replantés. Ce déplacement se fait en Novembre. Il ne faut point mettre d'intervalle entre le moment où l'on léve de jeunes plants, & celui où on les transplante : leur extrême délicatesse souffriroit beaucoup du moindre délai. Ces pépinières devroient toûjours accompagner chaque héritage. L'utilité en est infinie. Les plants enracinés commencent à donner du vin dès la troisième année, & continuent souvent pendant plus de soixante ans.

On peut encore renouveller une vigne Provim & en tout, ou en partie, par le moyen des matcoures provins & des marcottes.

Provigner, c'est coucher de côté les plus beaux jets qu'il faudroit perdre par la taille, en enterrer le vieux bois dans une petite fosse un peu longue, & ne laisser sortir de terre que le jeune bois. Lor que la partie qui est coudée en terre a repris racine, ou bien on la laisse attachée au maître cep pour garnir le voifinage : ou bien on la coupe sous les racines, & on léve ce nouveau cep pour le transplanter où l'on en a besoin.

Marcotter la vigne, c'est en faire passer un beau brin au travers d'un petit panier

Les qu'on mèt en terre, en y abaillant la bran-Vignes, che. Celle-ci prend racine dans le panier. En Novembre on coupe la marcotte fous l'osser: on la léve sans l'ébranler: on la transplante ensuite avec le petit mannequin dans l'endroit qu'on veut garnir. Voilà les quatre saçons de multiplier la

vigne. Apprenons à la tailler.

Taille. La taille doit avoir de la proportion avec la qualité du bois & de la terre qui le nourrit. Si la terre est extrémement maigre & le bois un peu foible, on ne laifle que deux boutons, ou trois tout au plus, sur le jeune bois de l'année, afin que la séve ne travaillant que sur ce petit nombre de boutons, en tire des jèts un peu forts. Si la terre est nourrissante & le cep vigoureux, on laisse sur le jeune bois trois & quatre boutons, pour afficiblir l'action de la séve par ce partage, & pour empêcher qu'elle ne jeute trop de nouveau bois.

Tems de la

C'est un vieux préjugé parmi les vignerons comme parmi les jardiniers, mais peut-être aussi peu sonde chez les uns que chez les autres, qu'il ne saut tailler qu'au printems. Ils se démentent cependant ou se trahissent eu mêmes, puisque pour prévenir la multitude des ouvrages qui les empêcheroit d'avoir fait assez-tôt, ils taillent souvent dès le mois de Janvier.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 349 Quelque diligence qu'ils apportent, il en reste beaucoup à faire bien avant dans le VIGNES mois d'Avril. La féve qui travaille dès celui de Mars groffit d'abord, suivant son cours naturel, les boutons des extrémités, qui font justement ceux qu'on retranchera. Trouvant ensuite le bout de ses canaux tout ouverts par la taille, elle s'échappe, & s'écoule en pleurs, jusqu'à ce que la chaleur la desséche, & en arrête la perte: La séve ne se dissiperoit ni en pleurs, ni en boutons inutiles, si la taille se faisoit aussitôt la chûte des feuilles. C'étoit l'avis de M. de la Quintinye. On l'a essayé plusieurs fois avec succès, & chacun en peut rifquer l'épreuve sur une petite portion de vigne, pour s'assurer que l'avantage qu'on trouveroit à placer la taille en autonne afin de labourer à l'aise & à propos au retour du printems, ne sera contredit par aucun inconvénient.

On laboure la vigne air mois de Mars Labour. quand elle est taillée. Le labour varie selon la nature des vignes. Nous en avons de deux fortes ; de hautes qu'on laisse croître, dans les lieux moins fins , jusqu'à cinq & six piés; & de basses qu'on ne laisse monter qu'à la hauteur de trois piés, au plus.

On laboure tous les ans le pié des vi- Rayalement

gnes hautes, & tous les quinze ans on les

LES

ravale: cest-à-dire, qu'on les abaisse & 10 NES. qu'on les couche dans une sosse de deux piés de large, & presqu'aussi prosonde que le pié du cep. Quand le pié du cep est couvert de terre on étend de côté & d'autre les trois ou quatre plus beaux jeis qui y tiennent, & on les couche dans de petits sosse su prosondeur pour faire autant de provins. Le vieux bois travaillant ainsi dans une nouvelle terre, reprend une nouvelle vigueur. Cet ouvrage se sait en Novembre.

Il n'en est pas de même des basses vignes où l'on recueille le meilleur vin. C'est tous les ans qu'on les ravale ou qu'on les enterre quelque peu en les labourants, de sonte qu'un cep de vigne occupe sous terre une espace de plusseurs pas souvent de plusseurs toises après un nombre d'années. On prend la précaution d'abaisser qu'il ne fasse le coude, ce qui l'exposeros à être coupé par le travail de l'année suivante.

Streke. Quand on s'apperçoit que les vignes font trop vieilles, il faut les arracher, ou les greffer. Si on les arrache, on laifle écouler un an au meins avant d'y mettre de nouveaux plants, & c'est bien fait d'y seme du froment qui y réussira à coup sur, ou du siègle, ou quelques blés de Mars,

DE LA NATURE, Entr. XIII. 351 pour dégrailler la terre, & la tenir plus Les légère & plus proportionnée à la délica-VIGNES telle de ce jeune plant, qui, fans cette précaution, y trouveroit une nourriture trop

forte, & capable de l'étoufier.

Si la vieille vigne jette encore un bois vigoureurs, mais fans fruit, au lieu de l'arracher on peut la greffer. On prend alors la précaution de coucher fortement en terre tout le vieux bois, & on la laifle fortir que deux ou trois j'êts de l'année fur lesquels la greffe réuffira mieux que sur le vieux bois qui se fend plus difficilement, & qui par sa grosseur a peu de proportion avec la greffe. La grefie de la vigne sa fait en sente. L'opération en est semblable à celle des autres arbres.

Le ravalement profond qu'on donne reruwe; aux vignes hautes difpense de les terrer , c'elt-à dire, d'y rapporter de nouvelle terre. Mais rous les douze ans dans les ter-

terre. Mais rous les douze ans dans les terres très - légères , & tous les quinze ans 
dans les terres plus nourtiflantes , on rapporte de nouvelle terre au pié des vignes 
baffes. Il n'en faut qu'une médiocre quamtité, & la régle eft de mettre toújours un 
pié de diftance entre une hottée & une 
autre. Une terrure plus forte pourroit dénaturer les vignes , ôter la finesse an vin , 
& former sur le pié une épaisseur capable

Termies.

de le priver de ces influences de l'air qui y VIGNES. portent le feu & les sucs les plus parfaits. On mèt une médiocre quantité de fumier dans les vignes, savoir, tous les fept ans quand la terre est extrémement légère, & tous les douze ans, quand la terre est un peu plus serrée. L'abondance du fumier brûleroit le corps de la vigne, en abrégeroit la durée .. & altéreroit la qualité du vin. Le funtier des étables est le meilleur pour les terres légères. On le mêle avec celui des écuries pour les terres fortes. Celui des bergeries, quand il est éteint, fait encore beaucoup de bien aux vignes jaunissantes, pourvu qu'on l'employe en moindre quantité que l'autre. Le vrai tems de fumer la vigne est en Novembre : mais si l'autonne est pluvieuse, de crainte que la terre & le fumier ne forment une glu pernicieuse au cep auquel elle s'attache, on remèt à fumer la vigne

L'aire. Le tems de lier la vigne à Téchalas est lorsque la fleur commence à paroître. On Rognaire, rogne la vigne vers le même tems, avant qu'elle soit liée, ou après l'avoir liée, il importe peu. Rogner la vigne, c'est arrêter ou couper le bout des branches, & retrancher les menus rejettons qui sortent du bas & des côtés de la souche. Ce travail se

en Février.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 353 séitère pour assurer une séve abondante aux fruits qui se sont déclarés.

VIGNES

Il n'est pas moins nécessaire de renver- sarcluse, fer, ou d'arracher en deux & trois différentes fois les herbes qui naissent au pié des vignes, & qui usent la terre, ou la réfroidissent. Mais, soit pour sarcler avec la houe, soit pour labourer avec le hoyau, on se garde bien d'entrer dans la vigne après la pluie, ni après les gelées ou les frimats. En foulant la terre après la pluie, on la rend dure & impénétrable à l'action de l'air, ce qui fait jaunir & mourir plusieurs ceps. En la remuant après la grêle, ou après la gelée, on y enferme un froid mortel, ou capable tout au moins d'arrêter long-tems la végétation.

La vigne a trois dangereux ennemis, Insectes endont on a bien de la peine à la garantir: nemis de la dont on a bien de la peine à la garantir: vigne. ce sont le gribouri, la béche, & le li-

maçon.

Le gribouri est un scarabée de la couleur Gribouri. & de la figure du petit hanneton; mais beaucoup plus petit. Il passe l'hyver en terre, attaché au pié des ceps, sur-tout des jeunes vignes, dont il ronge les racines les plus tendres, & les fait souvent périr. Il fort de terre en May, & se jette sur le feuillage. Il s'en nourrit & pique les boutons à fruit & les jeunes jèts; ce qui fait

fouvent mourir tout le nouveau bois. On VIGNES. donne utilement le change au gribouri en semant des feves en plusieurs endroits de la vigne, & en bonne quantité. Il quitte la vigne pour ce nouveau feuillage, qu'il est facile de multiplier en peu de tems. On enléve à propos ce feuillage inutile & l'engeance qui y loge, pour brûler le tout au pié de la vigne. On prévient par-là, le plus qu'il est possible, un autre mal pire que le premier. Ces insectes piquent le raisin quand il est mûr, pour y insérer leurs œufs, d'où sortent des légions de vers qui causent la pourriture des raisins, & détruisent tout à la veille de la vendange. Le soleil pompe fort vîte tout le suc d'un raisin attaqué, & le réduit en poudre. Les vers repus cherchent une retraite pour se changer en chrysalide, & ensuite en gribouris. S'ils trouvent un fumier, ils s'y logent. Bien des propriétaires en font mettre un au pié de la vigne. Ce fumier est le rendezvous de ces insectes & de bien d'autres. On y mèt le feu fur la fin de l'hyver, & on extermine à coup sûr bien des animaux malfaisans. Les cendres sont presque aussi bonnes à être employées que le fumier même.

La béche est une autre espèce de petit scarabée, moins gros qu'une mouche or; DE LA NATURE, Entr. XIII. 315 d'inaire, revétu d'une écaille verte, qui est LES relevée d'un bout à l'aurre par l'or le plus Vigne s'éclatant. Il a au lieu de tête une espéce de trompe dure, fort longue, armée de pluficurs scies, avec lesquelles il fait beaucoup de tort aux raiss. Il n'en fait pas moins aux feuilles encore tendres, qu'il roule autour de lui comme un cornèt, & qu'il tapisse d'une sorte de toile ou de duvèt pour y déposer ses œuss. En hyver il se retire sous terre ou dans les sumiers, où il demeure endormi. On s'applique à rechercher les cornèts qui renserment les œuss, & on les brûle au pié de la vigne.

On choisit le tems de la rosce ou de la Le Limagona fraicheur du matin pour faire la guerre aux escargots, qui se cachent durant la chaleur. L'usage où l'on est en Languedoc d'en saire des ragosits, y rend cette recherche plus animée. Mais en vain un particulier laborieux travaillera-t-il seul à délivrer sa vigne de ces insectes. Il saut que tous les habitans d'un canton s'entendent, & concourent à employer les mêmes moyens: autrement on se fatiguera beaucoup pour tuer cent ennemis dans une vigne, tandis qu'il y en a deux mille en marche, & prêts à y passer des vignes.

voilines.

'Les Lorsque les labours ont été réitérés à Visnes, propos, & qu'un été favorable a secondé le travail du vigneron, le raisin mûrit enfin : il est tems de faire les préparatifs de la vendange. On nettoye les cuves : on mèt le presson de tous les vaisseaux en état. Mais la manière de faire le vin & de le gouverner, est un détail que nous ferons mieux de réserver pour une autre pronenade. Entrons un moment dans le bas de la vigne : je vous y ferai toucher au doigt la plûpart des choses dont je vous ai parlé.



DE LA NATURE, Entr. XIV. 357 <u>᠅᠘᠘᠘᠘᠘</u>

# LE VIN

# QUATORZIÈ ME ENTRETIEN.

LE COMTE. LA COMTESSE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

La Comt. NJ Ous avons fait les prépara- Suite du tifs de la vendange. Imagi-même Mênez-vous les vendangeuses qui accourent par centaines vous offrir leurs fervices.

Quels ordres avez-vous à leur donner?

Le Comte. C'est de la bonté de leur tra- Cueilleue; vail que dépend la qualité du vin. Je leur fais entendre qu'il faudra passer à trois différentes reprifes dans les mêmes vignes, pour y faire trois cueillettes. La première fera des raisins les moins serrés, les plus fins, les plus mûrs, dont il faudra exactement retrancher tous les grains pourris, brûlés, verds, ou piqués des insectes. Je recommande à tout mon monde de couper le raisin fort court, parce que la queue en est amère, & qu'à proportion de sa longueur, elle communique au vin un goût de grappe ou de bois.

LI VIN. La seconde cueillette sera des gros raisins ferrés & un peu moins mûrs. La troissème fera des raisins verds, pourris, desséchés, en un mot du rebut. De ces trois cueillettes je serai trois cuves dont vous sentez d'abord la dissérence.

Mélange.

Ce premier travail, qui est de la dernière importance, se peut persectionner par une autre attention. J'ai des vignes de différentes qualités. L'une, située dans une terre extrémement légère & pierreuse, donne un vin qui a beaucoup de finesse & d'odeur : une autre, placée dans un fond plus nourrissant, donne un vin qui a plus de corps. Si je veux réunir ces bonnes qualités en un même vin, & perfectionner l'une par l'autre, je puis le faire, ou à la vigne par le mélange des raisins de ces différens cantons, ou à la cave par le mélange des différens vins que j'en aurai exprimés. Si je diffère à faire ce mélange en coupant un vin avec un autre, je cours un risque évident de tout perdre. Ces liqueurs faites ont peine à s'unir parfaitement. Celle qui est la plus foible change de couleur, & communique à l'autre son défaut, au lieu d'être corrigée par la bonne qualité de sa compagne : & le moindre mal qui y puisse arriver, quoiqu'il soit fort grand, c'est un œil louche, un nuage, une petite lie qui ternira toûjours LEVIN.

la beauté de la couleur, & lui ôtera la perfection du goût, avec ce qu'on appelle le clair fin. Il n'en sera pas de même si je marie ce qu'il y a de raisins parfaits dans une vigne avec ce qu'il y a de raisins partaits dans une autre. Du concours de ces différens fruits réunis tout d'abord, & façonnés ensemble, il se forme une liqueur exquise qui a la fermeté, la délicatelle, l'odeur, la couleur vive, & qui persévère plusieurs années sans la moindre altération. Ce que je dis a été justifié par une longue expérience : & c'est la connoissance du bon esset que produisent les raisins de trois ou quatre vignes de différentes qualités, qui a porté à la perfection les fameux vins de Silleri, d'Aï, & d'Hautvilliers. Auffi faut-il convenir que tous les différens agrémens qui peuvent flatter la langue, semblent s'y être réunis.

Le Pere Pérignon, religieux Bénédictin d'Hautvilliers sur Marne, est le premier qui se soit appliqué avec succès à allortir ains les raisns de différentes vignes. Avant que sa méthode se sût répundue, on ne parloit que du vin de Pérignon, ou

d'Hantvilliers.

Le Chev. Hier en lisant le festin de Despréaux, je trouvai tous les noms dont Monsieur vient de parler, dans l'explication

country Georgia

Le VIN, de l'ordre des côteaux, qui étoit, dit le commentateur, une compagnie de gens de plaifir partagés fur le mérite des vins qu'on recueille fur les côteaux des environs de Reims. Je voulus enfuite voir fur la carte les noms de Pérignon, de Silleri, d'Hautvilliers, d'Aï, de Taiffi, de Verzenai, de Saint-Thierri, dont il est parlé dans la note: mais j'avois beau chercher Pérignon fur la carte avant de l'y trouver.

La Comt. Le faiseur de notes a pris un homme pour une montagne : c'est une bagatelle. Revenons, je vous prie, à notre vendange. Je comprens à présent pourquoi le vin des gens de campagne est si inférieur à celui du gentilhomme ou du bourgeois, quoique ce foient les mêmes vignes & les mêmes raisins. Le vigneron, qui n'a qu'un arpent ou deux, ne sauroit faire ni triage, ni mélange. Il ne fait qu'une cuvée, où il croit façonner le mauvais par le bon, tandis qu'il afloiblit réellement le bon par le mauvais. Mais le propriétaire, qui a nombre de vignes, peut en étudier les différentes qualités, & faire un mélange qui donne de la réputation à fon vin.

Le Conte. Ce que je vous ai dit du choix & de l'assortiment des différens raisins, convient également, soit qu'on veuille

DE LA NATURE, Entr. XIV. 36.1 weuille faire du vin gris, soit qu'on veuille LE VINI. faire du vin rouge.

Le Chev. Mais, Monfieur, vous parlez de la couleur du vin comme si on étoit maître de l'avoir telle qu'on la souhaite. Peut on tirer du raisin blanc autre chose que du vin blanc? & peut on tirer du raisin noir autre chose que du vin rouge?

Le Comte. Le raisin blanc ne donne à la vérité qu'un vin blanc qui n'a communément ni force, ni qualité, qui jaunit promtement, & tombe dès avant l'été. Ces vins blancs ne sont presque plus d'usage. La médecine seulement les conseille quelquefois. Mais le vin gris, qui a l'œil si vif, & qui est d'une blancheur & d'un éclat qui imitent le cristal, provient des raisins les plus noirs, & sa blancheur ne se soûtient jamais mieux que quand on a pris soin d'arracher tous les ceps de raifins blancs. Autrefois le vin d'Aï duroit à peine un an. La liqueur des raisins blancs dont la quantité étoit grande en ce vignoble, venant à jaunir , prenoit le dessus, & altéroit toute la masse du vin. Mais depuis que les raisins blancs n'entrent plus dans le vin de Champagne bien fait, celui de la montagne de Reims dure huit & dix ans, & celui de la Marne va aisément à cinq & fix. Les vins de Bourgogne ne tomberoient pas comme ils font dès la troissème Tome IL.

LE VIN. année, fouvent dès la feconde, fi on les façonnoit avec la même précaution.

Le Chev. Comment le peut il faire que le raisin noir qui donne du vin rouge en Bourgogne, le donne blanc comme l'eau

en Champagne?

Le Comie. Le vin de raisin noir se colore, pour ainsi dire, comme on veut. Quand on le souhaite parfaitement blanc, voici vin gri. ce qu'on fait. Les vendangeuses entrent de grand matin dans la vigne, & sont le choix des plus beaux raisins. Elles les couchent mollement dans leurs panniers, & les mettent encore plus doucement dans les hottes pour être portés au pié de la vigne, où, sans les souler le moins du monde, on les mèt dans de grands panniers en leur conservant l'astre & la rosée dont ils sont tout couverts. Le brouillard aussi bien que la rosse contribue beaucoup à la blancheur du vin.

Si le foleil est un peu vif, on étend des nappes mouil ées sur les panniers, parce que le raisin venant à s'échausser, la liqueur en pourroit prendre une teinte de rouge. On charge ces panniers sur des animaux d'un naturel paisible qui les portent lenterment & sans secousse jusqu'au cellier où le raisin demeure à couvert & fraîchement. Quand le soleil est modéré, on vendange

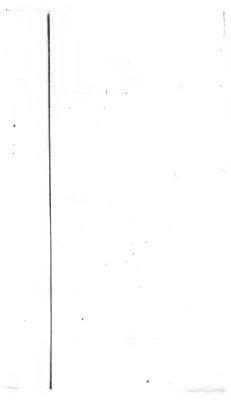

Tome II. Page 363.



· Comple

DELANATURE, Entr. XIV. 363

Tans danger jusqu'à onze heures. Quand Li VINi il est fort & un peu ardent, on quitte à neuf. Dès que les panniers sont arrivés à la maison, & vous comprenez de quelle confequence il est qu'elle soit voisine de la vigne, afin que le russin ne s'éctade, ni ne s'éctauste dans le trajèt; aussi tôt, sans souler les raisins dans la cuve, on commence par les jetter sur-le pressoir dont je vous

Après qu'on a donné très promtement l'Abaifle. la première ferre, on reléve les raifins qui La Retroufle. fe sont écartés de la maffe, & on donne la feconde ferre. En fuite, avec upe grande

pe lont écartes de la maile, « on donne la feconde ferre. Enfuite, avec une grande pèle tranchante, on taille quarrément les extrémités de la malle des raisins : on rejette par dessus tout ce qui a été taillé des côtés, & on donne la troilème ferre qu'on appelle pour cette raison la première taille. On abbaisse ainsi les grands arbres du presfoir à diverses reprises qu'on appelle de même seconde, troissème, quatrième, & cinquième taille.

montrerai au logis la structure & l'usage.

Le vin qui fort de la première ferre le mèr à part, si le raisin est bien mêr & l'an-Taille, très abondamment, & qu'no courroit rifque de le rougit en le mélant avec celui de la sconde serre. Mais ce mélange est utile & quelquesois, nécessaire quand l'année

L. V. N. n'est pas chaude, & que la première serre n'a pas rendu abondamment. On peut quelques sis mêter le vin de la première taille avec celui des deux premières serres. Mais bien des gens sort entendus évitent d'en courir le risque: le premier vin pourtoit en être taché. Le vin de taille est excellent pour saire une boisson parsaite : on peut aussi le joindre aux vins rouges si l'on en fait à part.

Les vins de taille vont toûjours en rougissant par degré , parce que l'action du pressoir se fait sentir de plus en plus à la pellicule même qui enveloppe le grain. Les particules qui s'en détachent sont ce qui donne la rougeur au vin. L'ardeur du soleil, ou les secousses des charois sont quelquefois si grandes, & agissent si fortement sur les dehors du raisin, que les liqueurs qui sont dans l'enveloppe du grain étant en mouvement, se joignent dès la première serre au jus du raisin, & alors on ne peut faire un vin parfaitement blanc. Il sera œil de perdrix, ou même plus chargé. La qualité du vin n'en est pas moindre : mais le goût & la mode sont d'avoir tout un ou tout autre, une blancheur parfaite, ou un rouge vermeil & foncé.

Le vin de la sixième serre se joint à celui qu'on tire des rebuts, pour les usages





DE LA NATURE, Entr. XIV. 369

les moins importans. Les pressoirs de LE VIN. Champagne pressent si rudement le raisin que le marc en devient dur comme une pierre. On en tire une eau-de-vie de mauvais goût, mais qui est utile pour les blef-

fures, & pour bien d'autres usages.

d'Aines.

Vin rouge.

Venons présentement au vin rouge. On fait par expérience que cette rougeur vient du mélange plus ou moins parfait des liqueurs qui sont dans l'enveloppe, avec celles qui forme le corps du grain. C'est pour donner au vin cette forte teinture qu'on foule les raisins, & qu'on les fair cuver avant de les preffurer. Les esprits & la chaleur qui travaillent dans la cuve, heurtent de toute part contre les tuniques des grains qu'on a crevés en les foulant. Cette substance rouge, qui loge dans le tissu de la pellicule, s'en détache, est emportée par la chaleur qui pénétre tout, & se mêle à toute la masse de liqueur à proportion. du léjour que fair celle-ci dans la cuve. On seroit donc sûr d'avoir un vin parfaitement rouge en le laissant cuver longtems. Mais la liqueur acide & amère qui est dans la queue de la grappe, étant emportée par la même chaleur, fe mêle aussi à toute la maffe, & y répand une amertune, on un goût âcre qui rend le vin insupportable, surrout dans les années froides.

IN. Il y a deux moyens de prévenir cet inconvénient. L'un est de vendanger sous le
foleil le plus ardent. L'action du soleil sur
les dehors du grain y produit plus d'este
que ne seroient pluseurs jours de cuves, &
le raissin se cuvant alors très-promtement,
& s'élevant jusqu'aux bordé, très-souvent
en moins de vingt quatre heures, il ne
court point risque de contracter le goût
de la grappe.

Si l'année est froide, ou qu'on ne puisse avoir un beau soleil pour vendanger, on a recours à des fourches de bois à trois dents longues de trois piés, & en tournant autour des tonneaux dans lesquels on fera le transport des raisins de la vigne au presfoir, on en arrache les grappes qui en fortent égrénées, & qu'on met avec le rebut, pour ne pas perdre cette petite goûte de liqueur qui demeure attachée à l'extrémité de la queue de chaque grain. On jette alors le raisin dans la cuve, & on l'y laisse plusieurs jours de suite en toute sûreté. Il bout & se colore sans contracter l'amertume des grappes qui en ont été ôtées la plûpart. Je dis la plûpart, parce qu'il faut qu'il y en ait pour lier les grains, qui, sans ce secours, s'échapperoient de tous côtés fur le pressoir, où l'on achéve d'en exprimer tout le jus.

DELA NATURE, Entr. XIV. 367

Le vin qu'on a tiré de la cuve se mêle L E V I N. ensuite avec celui qu'on a tiré du pressoir dans les deux & trois premières serres. Le vin des suivantes est de moindre qualité. On fait bien de l'employer séparément.

Voilà le vin fait & distribué dans des tonneaux, qu'on marque selon l'ordre de ment du vin. la première, de la seconde, & de la troissème cuvée, soit de blanc, soit de rouge. Après qu'on l'a laissé bouillir à l'air un nombre de jours qui varie, selon la maturité des raisins & la température de l'année, on le bouche foiblement pour lui laisser exhaler encore quelque tems fon plus grand feu. On le conserve au cellier haut tout l'hyver, & l'on le descend dans les caves bafses au retour des premières chaleurs, pour l'en retirer sur la fin de l'autonne.

Le vin de l'année ne se mèt guères que dans des vaineaux neufs : & lorsqu'on le transvase, il faut toûjours que ce soit dans un vaisseau où il y ait eu du vin de la mê-· me espèce, ce qui est sur tout essentiel quand il s'agit du vin blanc, qui pourroit se tacher en passant dans un vaisseau qui a contenu du vin d'une nature différente; ou contracter un goût de bois en passant, lorsqu'il est fait, dans un vaisseau qui n'a point servi.

C'est un vieux préjugé, sans aucun ton-

LE VIN. dement, que le vin se conserve mieux sur sa lie. La lie & l'air sont les deux pestes du vin. Si les Champenois déplacent ou font relier douze fois leurs vins en quatre ans, douze fois ils le transvasent dans des tonneaux parfaitement nets: & de peur apparemment que le vin ne prenne l'évent ; ils font dans l'usage de faire brûler dans le tonneau qu'on vuide un petit bout de méche fouffrée d'un demi pouce en long & en large. L'huile & l'odeur du fouffre empêchent peut-être l'air de s'infinuer dans le vin en entrant dans le tonneau à mesure qu'il se vuide, & y répandent encore des esprits qui aident à soûtenir le seu & le brillant de la liqueur.

Comme la bonté & la longue durée des vins dépendent tout particulièrement du foin qu'on prend de les décrafler de leur lie, on s'est appliqué à trouver des moyens sûrs pour les clatifier. Le premier moyen est de les tirer au clair: le second est de les coller.

Manière de le siscr au clair.

E Tirer au clair, c'est faire passer le vin de dessus fa lie dans un autre vaisseau lie din nèt, à l'aide d'un boyau de cuir & d'un soufflèt. Une des extrémitez du boyau tient par un tuyau de bois au bas du vaisseau qu'on veut remplir. L'autre tient par un semblable tuyau à la grosse sontaine qui est attachée au bas du vaisseau qu'il faut,

VILLA NATURE, Entr. XIV. 369
vuider. La fontaine ouverte, le vin coule Le V : se
d'un vaisseau dans l'autre, jusqu'à ce qu'il
é trouve à niveau dans tous les deux. On
inser alors dans l'ouverture supérieure du
tonneau qu'on vuide, l'extrémité d'un large soufflet fait exprès. L'air qu'on force
par diverses reprises à yentrer, & qui n'en
peut sortir, soule le vin également, & le
contraint sans le troubler le moins du monde. à se fauver au haut de l'autre vaisseau.

Coller le vin , c'est y verser par cha- manière de que tonneau une pinte de liqueur, ou le collecl'on a fait délayer & fondre pendant quatre jours un morceau de colle de poisfon, du poids de 60 ou 70 grains. Ces bâtons de colle que les Hollandois nous apportent d'Archangel, doivent être clairs. & transparents. On frappe la colle avec un marteaur de bois pour l'éfeuiller, & la : dissoudre plus aisément dans un pen de: vin & d'eau de rivière, qui est plus pénétrante que l'eau de puits ou de fontaine, On y ajoûte de tems en tems une très-petite quantité de vin. On manie souvent le tout, & on le passe par un linge médiocrement fin. On en verse la quantité de : trois grands verres ou d'une pinte dans un tonneau , dont on a tiré deux ou trois; bouteilles. On brouille cette colle avec le : vin; en y inférant un bâton courbé. La :

TO LE SPECTACLE

La VIN. colle se répand à la surface comme un rézeau, & à l'aide d'un peu d'air qu'on y
admèt à discrétion par l'ouverture d'un
faussèt, la colle se précipite, & entraîne
avec elle la graisse ou l'huile superflue, &
généralement tout ce qu'il y a d'impur
dans le vin, sur tout si c'est du vin gris.
Elle ne lui communique aucune mauvaise
qualité, & elle dégage toutes les bonnes
qu'il peut avoir.

On tire les vins au clair, depuis le commencement de Janvier, ou lorfque les gelées ont commencé à les éclaireir naturellement. On recommence quinze joursaprès: & fi c'est un vin gris, on le colle huit jours avant que de le mettre en bou-

teilles.

The most En le tirant vers la fin de Mars , lorsque la seve commence à monter à la vigne , on parvient communément à rendre le vin mousseux, enforte qu'il blanchisse commen le lait jusqu'au fond du verre au moment qu'on le verse. On réussit encore quelquesois à faire du vin mousseux, en le tirant durant la seve d'Août. Ce qui semble prouver que la mousse s'et un effet du travail de l'air & de la seve qui agistent alors sortement d'ans le bois de la vigne , & dans la liqueur qui en est provenue. Mais cette mousse qu'est du goût de quelques permousse de la vigne qu'est de mousse permousse de la vigne qu'est de mousse qu'est de quelques permousse de la vigne qu'est de quelques permousse de la vigne qu'est de de la vigne qu'est de qu'es qu'est de quelques permousse de la vigne qu'est de de qu'est de qu'es qu'es de la vigne qu'est de qu'est de qu'est de qu'est de qu'est de de qu'est de la vigne qu'est de la

DE LA NATURE, Entr. XIV. 371'
fonnes, paroît aux connoisseurs une chose LE VIN.
étrangère à la bonté du vin, sussique le vin
le plus verà pout pout poutse. A cue le plus

errangere à la bonte du vin; punque le vin le plus verd peut mousser, & que le plus parfait très ordinairement ne mousse point. On colle de bonne-heure, & pour l'or-

On colle de bonne-heure, & pour l'ordinaire en Mars les vins tendres, tels que font ceux d'Aï, d'Epernai, d'Hautvilliers, & de Piéri, dont la plus grande confommation se fait en France. On se trouve mioux d'attendre un an tout entier à coller les vins fermes, comme sont ceux de Silleri, de Verzenai, & autres de la montagne de Reims. Ces vins sont alors en état de se soûtenir par-tout pendant plusieurs années. Ils feront l'honneur des tables de Londres, d'Amsterdam, de Copenhague, & de tout le Nord. On affure même qu'ils ont plusieurs fois passé la Ligne impunément : ils la passent deux fois pour arriver à Ponticheri où l'on en envoye.

Quand on mèt ces vins en bouteilles; avant qu'ils ayent exhalé au travers des porcs du conneau ce qu'ils ont de due de de fougueux; ils caffent une multimide de bouteilles; de la qualité n'en elt pas fi parfaite. Fortifier la bouteille fans l'appé-fantir, feroit une invention profitable.

La façon de mettre le vin en bouteilles, vinenteuconfifte à laitlet un doigt de vuide entre le tilles. bouchon frapé, & la liqueur; à fisselet le

L E V 1 M. bouchon pour le maintenir mieux contre: l'effort du vin 3 à le cacheter si l'on veut 3, pour prévenir les méprises ou les insidéliarés; & à mettre le flacon sur le côté: parce que, si on le pose de bout, il arrivera quelques mois après que le bouchon n'étant pas abreuvé se séchera, & que devenu plus petit; il laissera un passage à l'air qui travaillera sur le vin l'aigrira, & y formera à la surface une pellicule ou des s'éurettes, qui en annoncent la corruption.

On ne fair pas beaucoup d'usage ni de colle, ni de bouteilles pour les vins rouges, fur-tout durant la première année. Les partieules de l'écorce, du grain qui ont teint le vin en rouge se détachent de mois en mois : les plus grossières s'assaissen roment au sond du vase. Le vin rouge que vous aurez collé & mis en bouteille vous parostra d'une netteté parfaite. Mais, deux mois seront à peine écoulés, que le premier mouvement que yous donnerez à la bouteille, ou l'ais que vous y aurez admis en versant les deux premiers verres, elévera du sond un nuage qui ternira le vin, & en émousser tout l'agrément.

Il ne faut donc mettre de vin rouge en bouteilles, que ce qu'on en veut confommer dans l'espace de deux mois. Autrement on risque de trouver tout, ou perdu.

DE LA NATURE, Entr. XIV. 373
où altéré dès le troifème, fouvent phitôt: LE VIN;
foit parce que le fond de la bouteille s'épaifit & vous oblige à tranfvafer avec perte, à l'aide d'un petit fiphon à deux branches: foit-parce-que le vin rouge de l'année acquiert dans la bouteille un goût âcro
qui le rend méconnoiffable: foit enfin parce qu'il y devient gras comme l'huile; défaut dont on le gnérit en agitant la bouteille: mais on l'en guériroit mieux dans
le tonneau en le roulant & en le collant,
ou en attendant un an entier.

Quand au-bout d'un an & plus, les sédimens se sont faits à diverses reprises dans le vin rouge, on peut sans danger jouir de la commodité de le mettre en bouteilles. Il s'y soûtiendra pour lors beaucoup mieux que dans le bois; parce que les pores du verre sont plus serrés. La colle n'y seroit aucun tort: mais le vin s'étant parfaitement clavissé par ses propres essons, elle

pourroit être fort inutile.

Tant que le vin-est en cercles, on le Entrelie du remplit tous les-mois de tout ce qu'il y a vin. de meilleur-dans la cave, & s'il-est possible, devin de la même cuvée. Comme le propriété des bois qui le renserme est fort poreux, le cave, vin, tant qu'il y loge, ne peut soûtenir le vossinage d'aucune odeur-forte; telles que sont cellés du tromage, du'cidre, de là biètre, & du poiré. Pour dire en deux.

LE VIN. mots ce qu'on en doit écarter, il faut por? ter la propreté de la cave jusqu'au scrupule. Voilà, mon cher Chevalier, la méthode la plus sûre de faire & de gouverner le vin-Une expérience de cinquante ans en a justifié la bonté. On voudroit que quelque habile Physicien y ajoûtât l'art de fortifier les bouteilles contre les efforts du vin.

Le Pr. J'admire jusqu'où peut parvenir l'industrie d'un peuple laborieux. Il est arrivé aux Champenois tout le contraire de ce qui arriva aux habitans de la Campanie. Les vins de Falerne, de Massique, de Formies, & de Cales, qu'Horace a chan-His. tés tant de fois, comme ce que l'Italie avoit

mas. lib. xiv. de plus parfait, étoient tombés cent ans. après lui, par la faute des habitans, qui négligèrent la bonne méthode de les faire, en préférant l'abondance à la qualité \*: & au lieu que ces vins se conservoient autrefois un très grand nombre d'années, aujourd'hui ils ont le sort de la plûpart des autres vins d'Italie, qui sont si foibles, qu'on ne peut plus en faire usage dès le Andres Bac- retour des chaleurs, à moins qu'on ne les ans, de vinis cuise pour les soûtenir jusqu'à l'année sui-

dialia.

vante. Les Champenois au contraire par leurs recherches & par l'exactitude de leur métho le, font parvenus non-seulement à donner à leurs vins , qui n'étoient point . \* Copie positis quam bonitati findentium.

DELA NATURE, Entr. XIV. 375

même à les conferver malgré leur délicatesse beaucoup plus long-tems qu'on ne
peut conserver ceux de Guyenne & de
Bourgogne. Ceci est un fait assez récent,
& des plus capables d'exciter l'émulation

dans les autres vignobles.

Le Comte. J'ai la preuve de ce fait dans une note que je pris autrefois fur les progrès du vin de Champagne en paflent fur les lieux. Au facre de Philippe de Valois en Mim. mf. de 1338. les habitans de Reims conformed. Min. mf. de 2338. les habitans de Reims conformed. Min. mf. de 2338. les habitans de Reims conformed. Min. mf. de 2338. les habitans de Reims conformed. Min. mf. de 2338. Jes habitans de Reims cens piéces de vin , partie de Beaune & de Saint-Pourçaint , partie de Reims. Ceux-ci furent payés depuis fu livres jusqu'à dix la queue ou les deux piéces. Le vin de Saint-Pourçaint revenoit à douze livres le tonneau , & celui de Beaune à vingt huit livres la piéce, ou cinquante-fix livres la queue.

Le Pr. Il falloit que le vin de Reims fût alors bien peu connu, ou qu'il fût extrémement mal fait, pour être à un prix sin-

férieur à celui de Bourgogne.

Le Comte. Sous François I. & Henri In le vin de Reims prit faveur par tout; & c'est une tradition que Charles V, François I, Henri VIII Leon X, avoient chacun un commissionaire résident à At-

LE VIN. pour s'assurer à tems de ce qu'il y avoit de

plus parfait.

En 1555: Au sacre de François II. on présent au 18. Sprenher Roi du vin de Bouregogne à vingt livres la 16. de chan. Treire de 16.1, queue rendu à Reims), & du vin de Reims set de voile de Reims set de voile de du prix de quatorze, dixesepr & dix-neuf livres la queue. Dès lors il étoit plus cher que celui de Bouregogne, en égard aux frais

que celui de Bourgogne, eu égard aux frais 2561.15. Mai. de voiture. Au sacre de Charles IX. on présenta du vin de Reims de vingt-huit &

du païs Laonnois plus cher que celui de Reims. Au facte de Henri III. on ne pré-

875.13. Fev. Reims: Au facre de Henri III. on ne préfenta que des vins de Reims, depuis cinquante-quatre jusqu'à foixante quinze li-

161c. vres la queue. On n'en but point d'autres au facre de Louis XIII. & ils coûtoient cent foixante quinze livres la queue On les trouva si parfaits au facre de Louis XIV. que tous les seigneurs en voulurent avoir; & il a encore été beaucoup persectionné

depuis, sur-tout par la durée.

Parallele du Le Pr. Ce vin est enfin arrivé au point vin de source de le trouver le seid en France qui puiste vin de Cham entrer en concurrence de mérite avec celui e Passe.

de Bourgogne.

Le Comte. Si nous en croyons les plus fines langues, celui de Champagne l'emporte même de beaucoup sur celui de-Bourgogne. DELA NATURE, Entr. XIV. 377

Le Pr. C'est une allez belle fortune pour L E VIN le vin de Champagne, d'être parvenu à se voir au niveau de celui de Bourgogne sans vouloir prendre le deslus. J'ai toûjours cru qu'il en étoit du vin de Bourgogne, comme du bon esprit, dont l'impression est moins vive . mais dont on ne se lasse point; & que le vin de Champagne ressembloit au bel esprit, qui brille & qui réjouit davantage ; mais qui n'est pas toûjours de service.

Le Comte. Permettez-moi de ne pas admettre votre comparaison. Si vous la faifiez entre la moulle de quelques vins de Champagne, & les saillies du bel esprit, je la trouverois juste. Il y auroit des choses assez plaisantes à dire sur ce pétillement fans fond & fans solidité. Mais un vin de Champagne tel que celui de Silleri, réunit toute la vigueur du vin de Bourgogne avec un agrément qu'on ne trouve nullepart ailleurs. En fait de vin , comme en fait d'esprit ; l'union de la solidité & de la délicatesse, est le comble de la perfection.

Le Pr. Je vous abandonne l'agrément pour m'en tenir à l'utilité. Le vin de Bourgogne paroît bien plus propre pour la santé, que celui de Champagne : il triomphera toújours par cette raison. Sa couleur seule: annonce un vin qui a du corps. Je me défie: de tout ce qui brille.

Le Comte. On se persuade fort à la légère, que cette couleur soncée qu'on estime dans les vins de Bourgogne, est une marque de leur falubrité: mais cette rougeur leur est commune avec les vins les plus groffièrs. Elle ne provient que du mélange des particules sort épaisses de l'écorce du grain de raisses. Se plus le vin en est chargé moins il est sin & coulant : il en est même plus difficile à digéren. D'où vient que la gravelle & la goute si ordinaires dans les vignobles, sont des maladies presqu'inconnues à Reims & à la rivière de Marne, où l'on sait usage d'un vin peu coloré.

Jugeons de la bonté des viandes & des boillons, selon les simples loix de la nature. Il n'y a pas long-tems que vous remarquiez vous-même, que Dieu nous avoit épargné l'incertitude de l'examen. en nous failant juger de l'excellence d'une nouriture par l'impression des sens. Cette régle, qui ne trompe point dans les choses simples & sans mélange, assure la victoire au vin de Reims. Son goût, fon odeur feule annonce la nature la plus parfaite. Mais j'ai une autre remarque à vous faire, c'est que l'on peut faire en Bourgogne du vin à-peu-près aussi blanc qu'en Champagne : mais il n'approche pas de la bonté du dernier. Au lieu qu'on fait en Chame

DE LA NATURE, Entr. XIV. 379
pagne du vin auffi rouge que celui de Bour-LE VIN,
gogne, & alors les marchands le vendent,
ou pour le meilleur vin de Bourgogne à
des gourmèts qui s'y méprennent les premiers; ou pour du vin rouge de Champagne, à des connoisseurs qui en demandent par préférence. Enfin si l'on peut juger du mérite des vins par les prix que les
marchands y mettent, lorsque le meilleur
vin de Bourgogne se vend trois cens livres
sur les lieux, le vin sin de Champagne se
vendra dans les caves de Silleti & d'Epernai, six, sept, & huit cens livres.

La Come. Mefficurs , croyez-moi , laiffons ce procès indécis. Aussi bien n'y a t il point de juge qui ait droit d'en connoître & de prononcer. Et quand il y en auroit un , il feroit sagement de mettre le procès au croc, & de laisser éternellement durer cette querelle. Les prétentions dont ces deux grandes provinces se flattent également, y entretiennent une jalousie qui nous est avantageule. Les partifans du vin de Bourgogne & ceux du vin de Champagne forment, il est vrai, deux factions dans l'état. Mais leurs démêlés (ont réjouissans. Leurs combats ne sont point dangereux. Il est même tout commun de voir ceux d'un parti entretenir des intelligences dans l'autre. On le rapproche souvent sans peine : il arrive

LE VIN. rarement que ceux qui ont tenu bon pour la Bourgogne dans le commencement du repas, ne se réconcilient avec la Champagne dès avant le dessert.

Mais, Meffieurs, ne vous laissez pas tellement enchanter par les charmes du vin, que vous ne rendiez auffi justice aux autres boissons, quoique d'un mérite inférieur. · Nous recueillons ici depuis quelques années, un cidre comparable à celui de Rouen. C'est ma vendange favorite. Je vous en donnerai le détail, après que M. le Prieur nous aura appris, s'il lui plaît, comment se fait la bièrre.

nnement

Le Pr. Les matières nécessaires qui entrent dans la composition de la bièrre, sont l'eau, l'orge, le houblon, & la levûre..

L'eau doit être légère & pénétrante. Eau. Cette qualité se déclare dans l'eau, par la facilité qu'elle a de mousser avec le savon. Si elle prend peu la mousse, c'est une marque qu'elle est revêche & chargée de principes étrangers à sa nature. L'orge qui en-

tre dans la bièrre doit être germée & enfuite moulue. Pour pouvoir germer, elle doit tremper durant vingt quatre heures,

puis être portée au cellier, qu'on appelle le Le germoir, germoir, où elle demeure étendue jusqu'à ce que le germe en sorte de chaque grain, de la longueur de quatre à cinq lignes. On

DELA NATURE, Entr. XIV. 381 la fait sécher ensuite dans un bâtiment convert qu'on appelle la touraille, sur un BIERRE plancher à claire voye, & dont les ouver- La toutaille.

tures font couvertes de grandes piéces d'étoffe de crin de cheval. L'orge étendue, & de tems en tems remuée, se séche, à l'aide de la chaleur qui monte d'un fourneau placé dessous, & qui s'élève au travers du plancher & de l'étoffe.

L'orge, tant celle qui est germée, que celle qui ne l'est point, car en les mélange quelquefois, est mise ensuite au moulin pour y être brilée groffièrement : de façon cependant que la farine se détache du son.

Les vaisseaux nécessaires pour faire la bièrre, sont les grandes chaudières de cuivre, & les cuves de bois. Les chaudières La chaudières sont environnées de maçonnerie, & posées sur un fourneau de brique aussi large

que la chaudière.

La cuve doit avoir deux fonds, le fond véritable, & le fond volant. Le fond véritable qui est le plus bas, descend un peu en pente, jusques vers le milieu où il est percé & bouché avec un bâton plus haut que la cuve n'est profonde. A deux pouces au-deslus du vrai fond, est le fond volant, composé de planches qu'on léve quand on le veut nétoyer, & percé d'une multitude de très-petits trous. Sur ce fond supérieur,

on étend un peu de houblon, ou l'épais-BIERRE, seur d'un pouce d'épis de froment sans grains. C'eit là-deslus que se mèt la farine d'orge. L'eau chaude qu'on tire de la chaudiòre par le moyen d'une pompe, en re dans le bas de la cuve par un tuyau qui s'infinue entre les deux fonds. De-là elle monte peu-à-peu par les petits trous du fond volant : elle souléve & fait nager toutes les matières qu'elle rencontre plus haut. Elle ne doit être ni trop chaude, ni trop froide : mais en enfonçant une pèle de bois dans la chaudière, on reconnoît le juste degré de la chaleur que doit avoir l'eau, lorsqu'on la voit frémir autour de la pèle. En ce moment on retire le feu, & l'on introduit l'eau dans la cuve, puis à force de pèles & de bras, on remue fortement la farine, pour en faire passer toute la substance dans l'eau. C'est de ce travail qu'est venu le mot de brasser & de bratleur.

On laisse à la farine une heure de repos. Après quoi on léve la tape ou le bâton qui bouche l'ouverture du fond, & qui s'éléve du milieu de la cuve. L'eau chargée de ce qu'il y a de plus fin & de plus nourissant dans l'orge, s'échappe par les petits trous du fond volant, où le fon & les parties les plus groffières sont arrêtées, & elle va DE LA NATURE, Entr. XIV. 383 fe rendre par l'ouverture du véritable fond dans un réservoir.

LA Bierrej

On introduit de nouvelle eau dans la cuve: on brasse encore la même sarine une seconde & une troisième fois, & l'on en exprime ainsi toute la substance. On sait ce qu'on mèt d'eau dans une chaudière, & ce qu'il en entre dans la cuve, en ces différentes reprises. La proportion de l'orge avec l'eau, est d'un septier d'orge pour le muid d'eau.

L'eau chargée de la graisse de l'orge, est tirée du réservoir, pour être portée dans une chaudière où l'on la fait bouillir avec des bouquets de houblon mâle, à raison de sept livres & demi pour le muid d'eau. Pour faire de la bièrre rouge, on laisse bouillir le tout pendant vingt-quatre heures : ce qui en détruit les esprits les plus fins. Pour faire de la bièrre blanche, il suffit qu'elle commence à bouillir. On la fait réfroidir en la versant dans des baquets : ce font des cuves plates, fort larges, & fans profondeur. Lorsqu'elle est tiéde, on la fait passer dans une autre cuve, où l'on mèt un seau de levûre par muid. La levûre est l'écume que la bièrre jette hors du tonneau, & qu'on recueille pour faire fermenter la nouvelle. Ce levain, après avoir été sept heures dans la cuve, commence à faire travailler & à unir intimement la

Les baquets,

farine de l'orge, & les esprits du houblon. On entonne alors la bierre, & on laisse un tems les vaisseaux ouverts, afin qu'elle écume & se décharge de ce qu'elle a d'impur. Pendant deux jours on remplit le tonnean de quatre heures en quatre heures. La bièrre dont j'ai parlé, est la double.

Double bierie: bierie fimple : petite

Si fur le muid d'eau l'on ne mèt que moitié des doses que je viens de dire, tant d'orge que de houblon & de levûre, c'est de la bièrre simple. Si l'on n'y mèt que le tiers, on la nomme petite bièrre. Une légère pointe de coriandre, produit dans la bierre un très-bon effet. Les brasseurs de Paris, qui la font parfaite, s'en tiennent à cet agrément, & se gardent bien, ni de l'épaissir avec le miel, ni de l'affadir avec le fucre, ni de la rendre furieuse avec de l'yvroye, du gingembre, & des épices, comme on fait quelquefois à Lille & à Londres.

La bièrre le perfectionne en bouteilles, fi elle n'y demeure que quelques mois. Mais après un terme, tantôt plus court, tantôt plus long, & qu'il faut prévenir, elle acquiert dans le verre & dans le grais,

une amertume insupportable.

L'usage de la bièrre est de tous les tems Histoire de & de tous les pais, où il n'y a point de la bierre & du ·adse, vignes. Le cidre passe pour n'être pas une invention ancienne, ou si l'on trouve in the the share of the share o



DE LA NATURE, Entr. XIV. 385 des preuves \* qu'il ait été en usage, même chez les Hébreux & ailleurs, il faut con-BIERRE

venir que l'usage en a été moins univerfel : & ce n'est que depuis trois cens ans au plus, qu'il est devenu commun en Angleterre & en Normandie, où l'on montre encore dans plusieurs monastères l'ancienne brasserie, aujourd'hui inutile. L'usage de cette liqueur agréable & bienfaisante se répand de plus en plus depuis une vingtaine d'années dans nos provinces voilines de l'Océan. Mais je ne veux pas m'opposer, par une plus longue histoire, à l'impatience où est M. le Chevalier, de savoir comment le cidre se fait.

La Comt. Le cidre est le jus des pom- Le cidra mes, non de celles qu'on estime pour l'usage ordinaire, comme la reinette, le calville, & bien d'autres; mais des pommes les plus rustiques, ou qui ont le moins d'agrément. Parmi ces pommes, les unes font douces, les autres sûres. Celles-ci font un mauvais cidre, & le plus court est d'en arracher le plant, ou de le greffer. Les pommes douces sont les uniques bonnes pour faire un cidre gracieux, & qui ne fatigue ni la langue, ni la tête. On

<sup>\*</sup> Sicera Hebræo fermone (shecar) omnis potio nominatur quæ inebriare poteft, five illa quæ frumente conficitur , five pomorum fucco, Hieren, op. ad Nepet. Tome 11.

LE CIDRE, cueille proprement les pommes : ou, lorfque dans une année abondante cette cueillette coûteroit trop à faire, on abbat le fruit à coups de perches. On le laisse exposé à l'air en différens monceaux. Il s'y perfectionne : puis on le porte au grenier, où l'on range chaque espèce selon son degré de maturité, pour les pressurer de même à différentes reprifes, jusques bien avant dans l'hyver. On brise d'abord les pommes triées & sans pourriture, dans une grande auge faite en cercle, sous une ou deux meules de bois, posées debout, & attachées par leur effieu à un arbre tournant, qu'un cheval fait aller. Au défaut de cette auge, on peut brifer les pommes avec des pilons. On les emporte ensuite fur un pressoir semblable à celui qui sert à fouler le raisin : & afin que cette bouillie de pommes se puisse maintenir sur le presfoir, on en met en quarré un lit de quatre ou cinq doigts d'épaisseur, sur lequel on étend de la paille qui déborde quelque peu. Sur cette paille on mèt une seconde conche de pommes pilées, puis un rang de paille, & en continuant ainsi tant qu'on le juge à propos. Au lieu de paille nous failons usage ici de grandes toiles de crin, qui contiennent mieux le marc. On abaisse ensuite les grands bois du pressoir avec la





P

DE LA NATURE, Entr. XIV. 387
roue, & le jus coule dans un vaisseau en-Le Cidre.
foncé en terre, d'où on le transporte dans
les tonneaux pour l'y laisser bouillir quinze
jours ou trois semaines durant : après quoi
on le bouche.

Le Comte. Il y a un autre petit pressoir, qui épargne l'embarras des lits de paille & des recoupes. On le nomme pressoir à costre, parce qu'il est fait comme un costre, & contient tout ce qu'on y veut fouler, pommes, poires, ou raisins. Un des bouts du costre est une piéce de bois mouvante, qu'on pousse à l'aide d'une roue & d'une vis, & à mesure que le marc est pressé, le jus coule par les ouvertures des côtés.

La Comt. Pour boire le cidre dans sa perfection, & pour le rendre mousseux, il saut attendre qu'il soit sait dans le tonneau : & lorsqu'il flatte agréablement le goût, on le colle comme le vin, & on le mèt en bouteilles : il sy soûtient beaucoup mieux & plus long-tems qu'en cercles. Il n'y a pas beaucoup de façon a cette vendange : c'est en quoi elle me plaît davantage.

Le Chev. Puisque chacun fait les frais vin 4 gedune excellente boillon, il est juste que je nièrre. Fournisse aufsi la mienne. Celle que je de Muse. vous présenterai a deux qualités sort estimables: elle est très salutaire, & ne coûte

SONS.

DIFFÉREN- presque rien. C'est le vin de Géniévre : on TES Bois- pourroit l'appeller le vin des pauvres, quoique des personnes très-riches en fassent usage. Il se fait avec six boisseaux de graines de génévrier, & trois ou quatre poignées d'absinthe. On laisse infuser le tout durant un mois dans cent pintes d'eau. On peut en laisser tomber le marc, & tirer la liqueur au clair. Elle est beaucoup meilleure & plus gracieuse étant vieille. C'est une boisson inventée ou perfectionnée par le comte de Morèt, fils d'Henri IV. dont ie viens de lire l'histoire. Ce prince qu'on avoit cru mort à la bataille de Castelnaudari, passa le reste de sa vie, qui sut trèslongue, dans une retraite où il vivoit faintement avec quelques autres folitaires. Il jouit toûjours de la plus parfaite santé, avec le secours du travail des mains, & de cette boisson.

Le Pr. Tous les peuples, à qui la nature ou les loix refusent l'usage du vin; ont inventé des boissons différentes. Les Indiens tirent du palmier une liqueur excellente; mais qui ne dure dans sa bonté que quelques jours. Les Turcs ont de certaines pâtes qu'ils délayent dans l'eau pour rendre celle-ci, ou plus agréable, ou plus nourrislante. Les Américains font dissoudre dans l'eau leur pâte de cacao. Les Lithua-

DE LA NATURE, Entr. XIV. 389 niens, les Polonois, & les Moscovites qui Difrérent ont beaucoup de miel, le délayent dans TES Boisde l'eau, qu'ils font un peu bouillir, puis sons. fermenter au soleil. Ils en font une liqueur qui a beaucoup de force, & ne manque pas d'agrément. C'est ce qu'on nomme hydromel. Les Anglois tirent des boissons Hydromel. de la framboise, de la groseille, de la fraise, & de bien d'autres fruits. Mais leur li- Ponche, queur favorite est le ponche, qui est une composition de deux tiers d'eau-de-vie. & d'un tiers d'eau commune. Ils y joignent une dose de sucre, de canelle, de girofle en poudre, de pain rôti, souvent des jaunes d'œufs, & du lait pour épaissir le tout.

Le Chev. De l'eau-de-vie & du lait; voilà un étrange affortiment!

Le Pr. Nous leur faisons le procès sur le mélange de leurs boissons : ils nous rendent la pareille sur la diversité de nos ragoûts.

Le Comte. Ce qui me seroit le plus sufpect dans le ponche, & encore plus dans les aurres liqueurs sortes, c'est l'usage de l'eau-de-vie qui en est toûjours la base, & que je crois pernicieuse.

Le Chev. Mais l'eau-de-vie est un extrait Estade les de ce qu'il y a de plus sin & de plus sort dans le vin. Quel mal en peut-il arriver à

Le Comte. Ces esprits si vifs & si agis-DIFFÉREN-TES Bois- sans, sont bridés dans le vin, & rectifiés par les autres principes qui les accompa-

gnent. Celui qui connoît la structure de notre corps, & la force de ces principes, a pris soin de les distiler & de les mélanger dans la juste proportion que nos organes demandoient. Mais l'extrait que vous faites de la partie du vin la plus agifsante, en la séparant par la violence du feu, d'avec celle qui en modéroit la fou-

Dangers des gue ; ne peut manquer de porter par tout le trouble & l'incendie. Je ne disconviens pas qu'on ne puisse en faire usage à titre de remede, comme on se sert des autres distilations chymiques. Mais l'usage tant soit peu fréquent de ces liqueurs violentes, ne peut manquer, ni d'altérer le fang, ni d'affecter les organes mêmes, & ce railonnement n'est que trop justifié par l'expérience.



# LES BOIS

# QUINZIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Chev. A Vec l'agréable fraîcheur qu'on éprouve en entrant dans ces bois, ne remarquez-vous point, Monsieur, qu'on reslent encore une je ne sai quelle émotion qui plair, & dont vous pourrez trouver la cause mieux que moi.

Le Pr. La lumière du jour affoiblie par l'épaiffeur de la verdure, la beauté, & la hauteur de ces grands arbres, enfin le filence profond qui régne ici par-tout, toutes ces choses réunies, ont un air de nouveauté, de grandeur, & de majelté qui frappe d'abord. Elles nous portent au recueillement, & nous invitent à penser.

Le Chev. Voilà l'endroit du monde le plus propre pour discourir sur l'histoire naturelle. Mais je doute que la forêt ellemême nous puisse fournir rien de curieux.

LES BOIS. Ce n'est d'un bout à l'autre que la répétition de la même shose : toûjours des feuilles, roûjours du bois.

> Le Pr. Essayons de considérer ce bois sous les différentes faces, & dans les différens usages qu'il peut avoir. Peut-être y trouverons-nous, autant qu'ailleurs, des sujèts d'admiration & de reconnoissance. Commençons, je vous prie, par comparer les hautes tiges que cette forêt élève dans l'air, avec ces petites plantes qu'on cultive là bas dans la plaine. Quelle différence entre ce jardin-ci & les nôtres! Les nôtres sont spacieux, quand ils contiennent quelques arpens de terre. Celui-ci couvre un païs tout entier. Les productions en sont sans nombre, & d'une taille démesurée. Cependant tous ces troncs fi bien nourris, sont à peine distans de quelques toises, souvent à quatre ou cinq piés l'un de l'autre. Qui a pû entreprendre & amener à sa perfection tout cet ouvrage ? Quel jardinier a pris soin de planter cette prodigieuse multitude d'arbres ? Qui a pû suffire au soin de les élaguer, de les arroser ? Je cherche avec une égale curiosité quelle peut être l'origine de ce jardin immense, & quelle en peut être la destination.

origine des Ce n'est point l'homme qui a été charge

DE LA NATURE, Entr. XV. 393 de planter ni d'entretenir les forêts. Le LES BOIS. blé, les légumes, la vigne, & quelques arbres aflez peu élevés, ont été foumis à fon industrie, pour l'occuper & pour l'exercer utilement. Les plantes qu'il cultive ont été proportionnées à sa petitesse. Elles montent peu, pour ne pas refuser un accès facile à la main qui les façonne. Mais Dieu s'est réservé les arbres des forêts : & quoiqu'il donne aussi l'être & l'accroissement à toutes les autres plantes, les forêts sont proprement son jardin. Lui seul les a plantées : lui seul les entretient. C'est lui qui en disperse les petites grames sur toute une large contrée. C'est lui qui a donné ' des aîles à la plûpart de ces graines, pour être plus aiscment emportées par l'air & répandues en plus de lieux. Il suffit pour s'en convaincre, de jetter l'œil fur la graine du tilieul, de l'érable, & de l'orme. C'est lui qui en tire enfuite ces vastes corps qui s'élévent si majestueusement dans les airs. Lui seul les affermit par de fortes attaches, & les maintient dans la durée de plusieurs siécles, contre les efforts des vents qu'il envoye sur la terre. Lui seul tire de ses tréfors des rosces & des pluies suffisantes, pour leur rendre tous les ans une verdure nouvelle, & pour y entretenir une espéce d'immortalité. Nous allons encore aujour-

\* //

Les Bois, d'hui dans les forêts où les Druides cueilloient en cérémonie le guy du chêne, il y a plus de deux mille ans. Nous retrouvons encore la forêt des Ardennes, qui couvroit une grande partie de la Gaule Belgique, long - tems avant Jule César. La Forêtnoire, & la forêt de Bohême, sont les restes de la forêt Hercinienne, qui couvroit autrefois la Germanie entière, &

> s'étendoit jusqu'en Transfylvanie. Le Chev. Affürément, ce ne sont pas les hommes qui ont planté ces vastes forêts. Ils ne favent que les abbattre. Mais que vous femble-t-il de l'origine qu'ils attribuent aux forêts? c'est la terre, disent-ils, qui les produit d'elle-même. Qu'on néglige de cultiver certaines terres, il y viendra du bois tout natu-

point fécon-

rellement. Le Pr. Nous nous formons de la féconde par elle dité de la terre, une idée confuse, qui en lui prêtant ce qu'elle ne fait point, deshonore la vérité, & affoiblit notre reconnoissance. Nous avons déja remarqué que tout ce qui naît de la terre est un corps organisé, qu'elle ne peut façonner, & qui a été formé dès le commencement par une volonté de Dieu tout aussi expresse que celle qui a formé la terre elle-même. La graine qui reproduit cette plante, est en petit une plante toute semblable à la DELA NATURE, Entr. XV. 395
précédente, & qui ne fait que se dégager
& s'accroître. Mais non-seulement la terre
ne peut former aucunes plantes : on peut,
& on doit même dire, ce me semble, que
ce n'est pas proprement la terre qui les
nourrit. Elle est destinée à recevoir, à contenir, & à livrer aux plantes les sucs nouriciers dont celles-ci ont besoin : en ce sens
elle est féconde. Mais cen'est pas de sa substance qu'elle fournit les surs aux plantes :
& elle ne leur donne, ni l'action, ni l'accroissement. D'elle-même, c'est une masse lourde, séche, stérile, qui tire d'ailleurs les sucs
& l'aliment qu'elle communique aux ani-

maux, & à tout ce qui trouve sa vie en elle.

La verdure, les fleurs, & les graines dont les arbres se couvrent & se dépouillent tous les ans, 'la séve dont il se fait une diffipation perpétuelle, & dont nous éprouvons la frascheur, non-seusement dans les forêts, mais même dans un chantier, & long-tems après que le bois est abbatu; sont des pertes qui épuiseroient la terre à la longue, si elle en fournission du sien la matière. Les coupes qu'on fait dans les bois taillis & dans les hautes surayes, & qui se renouvellent toûjours après certains espaces de tems, étant mises ensemble durant quelques siécles, someroient des monceaux aussi hauts que les montagnes

Common Coogle

Les Bois. où l'on les taille. Si la terre produifoit out nourrissoit du sien tous ces bois, il saudroit qu'elle usât ses propres entrailles. Les montagnes intérieurement minées & dévorées par le travail de tant de profondes racines, diminueroient sensiblement. L'inanition les auroit abaissées de siécle en siécle: & il y a long-tems que de si petites éminences se roient au niveau des plaines.

Expérience de Vanhelmont.

Il en est de la terre qui mourrit nos forêts fans diminution de hauteur & de volume, comme de la terre d'une caisse qui nourrit un oranger. Qu'on mette deux cens sivres de terre dans une caisse, en y plantant un arbre, cette terre pesse au bout de trois ou quatre ans, se trouvera encore exactement du même poids.

Le Chev. Cependant cet oranger a prisde l'accroissement : il a porté deux ou troisfois de nouvelles seuilles & de nouveaux fruits. Tout cela pese : où l'a t il donc pris?

Le Pr. Puisque la terre se trouve exachement du même poids, la matière des accroissemens vient d'ailleurs. La terren'est que le lieu qui contient la plante, & le canal des sucs qui la nourrissent. C'est donc une puissance toujours agissante & une sagesse toujours biensaisante qui a pris soin de planter ces grands arbres, qui les entretient sans notre secours, & qui ne cesse

BELA NATURE, Entr. XV. 397 de faire rouler dans l'air & dans la terre, LES Bors Peau, le sel, l'huile, le feu, même les parties terreuses, & tous les principes, soit simples,

foit mélangés, dont chaque espéce a besoin. Le Chev. J'entens à présent en quel sens la terre est féconde. Mais Dieu qui est l'au- des forêts. teur de cette fécondité, nous auroit fait beaucoup plus de bien en formant de grandes forêts d'arbres fruitiers, au lieu de multiplier ainsi les arbres stériles.

Le Pr. Les arbres des forêts sont appellé stériles, par comparaison avec d'autres, dont les graines sont enveloppées d'une chair, qui en les conservant, sert aussi à nous nourrir. Mais les premiers ne sont, dans la vérité, rien moins que stériles: ils font pour nous une source intarissable de richeiles & de commodités supérieures par bien des endroits, à celles que nous tirons des arbres fruitiers.

Le Chev. Les forêts peuvent nous donner de l'ombre pour nous rafraîchir en été, & du bois pour nous chauffer en hy-

ver. Je n'y vois rien de plus.

Le Pr. Tout en est utile: éxaminons d'abord l'usage des feuilles : nous continuerons par les graines : de-là nous descendrons aux écorces, puis aux racines: & enfin nous viendrons aux différens usages du bois.

LES BOIS. fauilles.

Les feuilles sont utiles sur l'arbre, & le Usage des font encore après leur chûte. Sur l'arbre elles font une des grandes beautés de la nature. Nos arbres fruitiers n'ont rienqui approche de la verdure des forêts. Elle procure à l'homme & aux animaux une fraîcheur aussi salutaire que délicieuse. Elle fournit la vie aux arbres mêmes. Puisque comme l'arbre étend ses racines dans la terre pour sucer par leurs chevelus les liqueurs qu'elle contient, de même il étend ses rameaux dans l'air, pour en recevoir par les foûpiraux de ses feuilles, les esprits & la chaleur qui s'y infinuent, & qui vont animer le corps de la séve jusqu'au bout des racines, si même une bonne partie de la séve des arbres n'y est introduite par lesfeuilles : ce qui peut aifément se justifier par le promt dépérissement de la plûpart des arbres qui manquent d'air, fur - tout par le haut : d'où il arrive que n'y ayant sur eux aucune chûte d'air qui leur apporte de nouveaux fucs, ils languissent & meurent faute de la partie de leur nourriture, peutêtre la plus nécessaire à leur végétation.

Chûte des feuilles.

Lorsque l'air, resserré par les froids, n'exerce plus son ressort sur la séve, celleci s'engourdit : & si elle ne cesse pas totalement de couler, du moins elle ne coule que très-foiblement. Les feuilles qui

DE LA NATURE, Entr. XV. 399
ne diffipent plus leur suc par la transpira- Les Bois-

tion, comme elles faisoient en été, s'épaisfissent & tombent par leur propre poids, ou bien elles jaunissent, s'éventent, & se diffipent à la moindre secousse des vents auxquels elles servent de jouèt. La terre en est bientôt couverte : elles se pourrissent au bas des arbres, & fous les piés des animaux. On les croiroit perdues & entièrement inutiles : mais c'est cette pourriture même qui fait la graisse de la terre. Les pluies en détachent le sel qui y reste, & l'emportent avec elles autour des racines , dont les chevelus s'en saisssent. Cette jonchée de feuilles préserve fous son épaisseur les racines des plantes encore jeunes, & les mèt à couvert des atteintes du grand hâle & des vents froids. Elle couvre les glands. & toutes les graines, & entretient autour d'elles une humidité qui les aide à germer, comme si elles étoient dans la terre la plus douce, & supplée ainsi au travail de l'homme. Les gens de campagne en font fouvent de grands amas : ils brûlent ces feuilles tout l'hyver, & en font des cendres propres à desserrer les terres fortes & pareffcules.

Les graines, dont il semble que le vent Usage des se joue aussi bien que des seuilles, n'en graines.

sont que mieux dispersées, pour étendre

Les Bois. & multiplier les espéces. Après le service important de perpétuer nos forêts, elles nous servent encore à divers usages.

Glands, Feines.

Les glands de toutes les différentes fortes de chênes, les feines du hêtre, & bien d'autres graines, sont la nourriture chérie des porcs & des sangliers. Les bayes d'une multitude d'arbres & de buissons, servent de ressource à la plûpart des petits oi-

Noilette

feaux. Quoique nous cultivions dans nos jardins les arbres qui donnent la cornouille, la nois, l'avelline, & la noisfette, tantla franche que la commune; c'est par toutqu'on trouve dans les forêts le cornouiller 
& le coudrier. Le noyer qui aime le grand 
air, n'est bien, ni dans un jardin où il 
nuit à tout ce qui l'environne, ni dans un 
bois où il est étoussé. On le laissé en pleine 
campagne, où il ne demande pas plus de

Noix.

culture que les arbres des bois. Il nous donne une graine préférable à bien des fruits, soit pour l'ulage de la table, soit pour l'huile qu'on en tire, & qui sert à éclairer les pauvres à peu de frais, & à immortaliser les ouvrages des peintres, dont elle sortisse & marie admirablement les couleurs.

Huile de Beix.

> Je ne vous dirai rien des châtaignes, des amandes douces ou amères, ni de tant d'autres graines dont l'usage nous est fami

DE LA NATURE, Entr. XV. 401

lier. Parcourons seulement les principales Les Bois' espéces de noix ou les amandes étrangères

qu'on estime le plus.

La noix muscade est de ce nombre : on Noix mus; en fait cas pour sa chaleur bienfaisante, cade, & pour son odeur aromatique. C'est la graine d'un arbre qui croît dans l'île de Banda, & dans quelques autres de l'Océan oriental, dont les Hollandois se sont approprié les recoltes, foit à titre de conquêtes, soit en payant aux Insulaires des pensions qui sont plus utiles à ceux-ci que l'ancien produit de leurs arbres. Cette noix est d'abord couverte d'un surtout groffier, qui se fend peu-à-peu de lui-même, & ensuite d'une espèce d'enveloppe charnue, qui embrasse toute la noix. Cette enveloppe qu'on nomme macis est fort estimée Macie pour son excellente odeur & pour ses qualités médicinales. La noix nous est envoyée confite, ou séche, & dépouillée du macis. Elle est d'usage dans les assaisonnemens & dans les remédes.

Le caffé, qui, par ses bons effets, a pris Cafet faveur par-tout, est la baye, ou la graine d'un petit arbre qui n'étoit autres fois connu qu'au royaume d'Yemen en Arabie. La semence qui se trouve dans le cœur de son fruit ayant la propriété de tenir la tête libre & éveillée, lorsqu'on la prend en infauson, les moines Arabes surent, dit-op;

Les Bois. les premiers qui en firent usage pour acquitter, sans associationent, leurs offices nochurnes. Cette boisson artificielle s'accrédita aissement parmi des nations qui en inventent souvent de nouvelles, pour remplacer le vin dont la loi de Mahomet leur interdit l'usage. D'abord quelques docteurs Turcs s'opposèrent à l'introduction de cette boisson, comme trop agislante, & tenant trop de la force du vin. Mais le Mouphti leva la difficulté: le cassé su déclaré non-vineux & licite. On en sit usage publiquement à Constantinople & au Caire, d'où il nous sut apporté il y a environ soixante ans.

Le Chev. Je suis surpris qu'on ne séme pas, au moins dans nos provinces méridionales, une graine si utile & de si grand débit.

Le Pr. Elle ne réuffiroit ni là ni ailleurs: parce qu'il faut qu'elle foit femée auffi tôt qu'elle est recueillie. On croyoit autrefois, & bien des gens croyent encore, que les Arabes de Moka marinent ou lessivent les semences du casse, avant que de nous les envoyer; pour empêcher qu'on ne puisse les semences du casse, avant que de nous les envoyer qu'on ne leur ôte le profit de cette plante en la multipliant ailleurs. Mais depuis qu'on en a porté quelques plantes dans l'île de Bourbon\*,

DELA NATURE, Entr. XV. 403
à Batavia, & en Hollande; puis de Hol-Les Bois;
lande en France, où on les a cultivées avec

fuccès; on a reconnu que la semence de cet arbre ne léve point quand on disfère quelque peu à la remettre en terre. Celles qui furent cueillies à Amsterdam, & envoyées à Paris, ne réussirent point. Mais toutes celles qu'on a cueillies à Amsterdam, à Maisons, & au Jardin du Roi sur les petits caffiers qu'on y avoit plantés, ont fort bien levé quand on a pris soin de

les mettre en terre sans délai.

Le caffier se peut voir au Jardin Royal, où il n'a encore que sept ou huit piés de haut, & une tige de la grosseur d'un pouce: mais il s'éléve dans l'Arabie & à Batavia à la hauteur de plus de trente piés, & n'excéde guères quatre ou cinq pouces d'épaisseur. Il est en tout tems chargé de fleurs & de fruits. Il donne sur toute la longueur de fon tronc, des branches qui sont toujours exactement opposées l'une à l'autre, & par différentes paires, dont l'une croise l'autre. Les feuilles qui tiennent de la figure du laurier ordinaire, sont aussi rangées deux à deux. De l'aisselle de la plûpart des feuilles, naissent des fleurs blanches d'une odeur douce, & affez femblables pour la figure à celles du jasmin, avec cinq étamines au milieu. La baye ou le fruit qui succéde, ne ressemble pas mal pour la figure

Les Boss. & pour la couleur, à un bigarreau. La chair qui n'en est point déagréable, sett d'enveloppe à deux coques qui contiennent chacune une semence. L'une des deux avorte alfez souvent, faute d'avoir reçû sa fécondité dans le tems de la sleur: l'autre en devient plus sorte & mieux nourrie.

Ulage du

Il y en a qui font infuser le fruit entier, après l'avoir séché. D'autres ne font infuser que les enveloppes. La manière la plus usitée, & qu'on trouve la meilleure, est de ne faire infuser que la semence, après l'avoir un peu rôtie dans un vaisseau de terre vernisse, toûjours plus sain qu'un vaisseau d'airain ou de fer. Le juste degré de la torréfaction, est la couleur du cassé tirant sur le violèt, & l'expression d'une huile trèsagréable à l'odorat. S'il noircit, le volatil en est perdu. Le caffé nouvellement pulvérilé a toûjours plus de vertu : & jetté dans l'eau bouillante, il perd moins de ses parties volatiles que quand il est mis d'abord dans l'eau froide. Lorsque le bouillon fouléve la poudre du caffé jusques sur les bords de la caffetière, on la fait rentrer, & on la précipite en la tournant quelque tems avec la cuillière. Ce mouvement en empêche la perte & en perfectionne la qualité.

M. de Jussien Nos habiles médecins fondés sur l'expémim. de l'ofrience, attribuent au cassé les propriétés de saddm, 1713 faciliter la digestion, de précipiter les ali-

DE LA NATURE, Entr. XV. 405 mens, & d'étemdre les aigreurs lorsqu'ilest Les Bois. pris après le repas. Bien des personnes en trouvent l'ulage encore plus estimable le matin pour diffiper les ennuis, les nuages, & les appelantillemens de l'esprit qu'il rend

propre au travail. Personne n'ignore ni le danger qu'il y auroit pour le repos de la nuit à réitérer l'usage de cette boisson en un même jour; ni les précautions qu'on prend de corriger l'amertume des sels du cassé par le moyen du sucre, du pain, & du lait; du sucre en tout tems; du pain quand on le prend à jeûn; & du lait pour les tempéramens maigres que ce sel altéreroit.

Le Chev. Y a-t-il, je vous prie, quelque choix à faire dans l'achat du caffé?

Le Pr. On estime beaucoup plus le pétit verdâtre, sur-tout celui qui a une bonne odeur, & qui nous vient du Caire par Marseille, ou immédiatement de Moka par les vaisseaux de la Compagnie; que le gros caffé de nos plantations de la Cayenne, de la Martinique, & de S. Domingue. Ce dernier gagne à vieillir. Mais depuis six ou sept ans on s'appercoit que cette précaution n'est plus nécessaire. Ces nouvelles plantations sont changées en mieux, & se perfectionnent tous les jours.

Le cacao, qui fait la base du chocolat, Cacao. est encore une graine. On la trouve rangée par manière de pepins, ou d'amandes dans

Les Bois, une espèce de concombre ou de melon, qui vient fur un petit arbre aux Indes Occiden-· tales. Ces amandes s'y trouvent au nombre de trente-cinq, quelquefois un peu plus. Etant dépouillées de leur écorce par le feu, ensuite pelées, puis rôties dans une baffine à un feu modéré, elles se pilent dans un mortier bien chaud. Les Américains les écrasent avec un rouleau de fer sur une pierre platte fort chaude. Il s'en forme une pâte douce. qu'on cuit avec un peu de sucre : voilà ce qu'on appelle du chocolat de santé. Pour faire du chocolat avec odeur, on remèt ou dans le mortier, ou sur une pierre, quatre livres de cette pâte & trois livres de sucre en poudre. Quand le tout est mêlé, on y

Vanille. de dix-huit goulfes de vanille, d'une dragme \* & demie de canelle, & de huit clous
de girofle. Quelques-uns y ajoûtent deux
grains d'ambre gris. D'autres un grain de
mufc. Quoiqu'on ne puilfe guères y en
mettre moins, peut-être eft-ce toijours
trop. On en bannit fur-tout le poivre & le
gingembre. Cette composition se diversifie
selon le besoin ou selon le goût des nations
& des particuliers. Le tout promtement
mêlé, de crainte qu'il ne s'en évapore trop
de volatil, on en fait des tablettes, qu'on

<sup>\*</sup> La dragme est la même chose qu'un gros , qui contient la huitième partie d'une once ou soixante & douze grains,

DE LA NATURE, Entr. XV. 407 tient bien empaquetées, & qui se man- Les Bois? gent, ou qu'on met en liqueur.

Le Chev. Comment cette liqueur se prépare-t-elle?

Le Pr. Dans une pinte d'eau qui commence à bouillir, on jette quatre onces de chocolat nouveau, & quelque peu moins de sucre en poudre. On couvre la chocolatière, & on la laisse bouillir durant un quart d'heure; en agitant sur la fin la liqueur avec un moulinet. C'est un bâton qui passe au travers du couvercle percé exprès. On roule ce baton dans fes mains dans deux fens contraires tour à tour. On éloigne le vaisseau du feu : puis un quart d'heure après l'avoir retiré & laissé reposer, on agite encore le moulinet pour faire mousser la liqueur qu'on verse ensuite dans les tasses, & qu'on prend la plus chaude qu'il est possible. Le cérémonial de la mouîle peut bien être fort inutile. On prétend que le chocolat, même en petite quantité, peut tenir lieu de beaucoup de nourriture, & qu'il aide les fonctions de l'eltomac.

Le Chev. J'ai souvent entendu parler de cocos. la noix de cocos, qu'il faut apparemment distinguer du cacao.

Le Pr. Ce sont deux choses toutes différentes. L'Inde, l'Amérique, & d'autres pais ont des forêts de cocotiers, qui sont

Les Bois. des espéces de très grands palmiers qui donnent des noix, souvent plus grosses Distinnaire que la tête d'un homme. Il seroit difficile de Lemery. de dire, lequel des deux, ou de la graine ou de l'arbre même, produit le plus d'utilité aux habitans. Le bois en est bon pour faire des maisons & des navires. La feuille qui est grande & épaisse sert à couvrit les toîts. On en fait un parchemin propre à écrire. On en fait des voiles de vaisseaux. On tire des branches, par la térébration, une liqueur agréable comme le vin, qu'on peut conserver par la cuisson, ou convertir en vinaigre. De dessous l'enveloppe de la graine, on tire une bourre très-fine propre à faire des cordes, & à. calfeutrer les moindres ouvertures des vaisseaux. La coque de la noix sert à faire des tasses, des cuillères & toutes sortes d'ustenciles. La moëlle en est excellente à manger. On exprime de cette moëlle une huile également bonne à manger & à brûler. Enfin cette moëlle contient depuis deux jusqu'à quatre livres d'une eau déli-

habitans, & de lait à leurs enfans.

Le Chev. Peut-on (çavoir ce que c'est.

Historida que le cachou, dont on fait ulage dans les

M. de Inflien. maux de gorge, & dans d'autres. Il a

quelquesois l'air d'une petite graine : on

cieuse, qui sert de boisson ordinaire aux

BE LA NATURE, Entr. XV. 409

le pren froit souvent pour une sorte de terre. Les Both Le Pr. Ce n'est autre chose qu'une pâte desséchée qu'on nous envoye, ou une masse brute, ou en petits grains auxquels on a donné quelque odeur. Mais cette pâte provient d'une noix qu'on recueille sur le palmier nommé Arec. On en extrait un fuc Noix d'Arec. ou un sédiment qui s'épaissit, & dont les médecins conseillent l'usage.

. Il feroit trop long de détailler les autres secours que la médecine emprente tous les jours des graines de différens arbres, tant domestiques qu'etrangers. Voyons d'un coup d'œil l'usage qu'on fait des écorces.

Les écorces des arbres en sont la partie usage des qui contienne le plus de sel & d'huile : & corces. apparemment parce que la séve & l'huile qui montent par les longs filets du bois, retombent par l'écorce. Cette abondance de fels & de principes végétaux se manifeste par la bonté des cendres de l'écorce, toûjours préférables à celles du bois pelard ou écorcé. C'est cette abondance de sel & d'huile, qui est cause que le tan ou les écorces de chênes & autres étant pulvérisées, sont si utiles pour façonner le cuir & le mettre à notre service. En poudrant ainsi une peau à plusieurs reprises, on l'affermit & on la rend souple. Le sel qui la pénetre de toute-part la fortifie, & l'empêche de Tome II.

Le Taxe

ATO LE SPECTACLE

Les Bots. le corrompre. L'huile qui s'y infinue partout l'affouplit, la dispose à se prêter à tous les mouvemens du corps qu'elle habille : mais elle fait plus : elle la rend impénétrable à l'eau.

> On se trouve très bien d'enfoncer dans une couche de tan les pots de sleurs on d'autres plantes qu'on veut avancer, & tenir chaudement.

Le tan, après avoir façonné le cuir à notre ulage, n'elt pas encore une matière de rebut. On en fait des mottes, ou de petites meules qui, étant bien léchées, lervent à

chauffer, presque pour rien, les pauvres gens. Les cendres de ces mottes n'ayant plus de sel ne sont qu'une terre morte, qui n'est presque plus propre à rien.

Il y a d'autres écorces d'arbre dont on fait un trafic très-considérable : il y en a d'aso-

Canelle matiques, comme est l'écorce du canellier de Ceylan. Il y en a de médicinales, comme est l'écorce de l'arbre du Pérou, qu'on

Quinquina. nomme Quinquina, qui ne manque presque jamais d'emporter les sièvres intermittentes, pourvû que cette écorce ne soit point

Econes à vieille & éventée. Il y a des écorces propres à filer : telle est celle du chanvre, du lin , de l'ortie, & celle de certains arbres des Indes, sur lesquels on léve de longs filamens dont on fait des étoffes mêlées de soie ou de coton.

.

# DELA NATURE, Entr. XV. 414

Le Cheo. Il y a quelques jours qu'on fit Les Bois. présent à madame la Comtesse d'une boëte contenant deux grimaces, ou pelottes à épingles, un mouchoir, & une paire de manchettes à dentelles. L'étoffe qui couvroit les deux pelottes, le linge dont étoit fait le monchoir, & la dentelle des manchettes, provenoient de l'écorce d'un même arbre, tout naturellement & fans aucune fabrique. Voici ce que portoit la lettre

qui accompagnoit le présent.

Dans les montagnes mediterranées de Hift. non. de la Jamaique se trouvent des arbres d'une la Jamaique médiocre grandeur, ( que les habitans du Sloane, vo. 2pays appellent Lagetto ). Les feuilles en 1.12. planet. ressemblent à celles du laurier. L'écorce extérieure est dure & brune, à peu près comme celle des autres arbres. Mais ce qui est fort surprenant, c'est que l'écorce intérieure qui paroît d'abord blanche & assez solide, est composée de douze ou quatorze couches qui peuvent être séparées assez facilement en autant de piéces d'étoffe ou de toile. La première de ces couches, qui vient après la grosse écorce, forme un drap assez épais pour faire des habits. Les couches intérieures ressemblent à du linge & sont propres à faire des chemises. Mais toutes ces couches de l'écorce intérieure dans les plus petites branches,

Les Bois. font autant de toiles de gaze, ou de dentelle très fine , ( qui s'étend & se resserre comme un rézeau de foye ). On fit autrefois présent d'une cravatte à dentelle de Lagetto à Charles II. roi de la Grande-Bretagne. Toutes ces toiles sont assez fortes pour être lavées & blanchies comme

les toiles ordinaires.

La même lettre ajoûte qu'il y a dans Ibid. p. 132. cette île un autre arbre \* qui porte des fruits dont la pulpe est un savon qui peut fervir à laver cette toile, & dont les noyaux s'employent comme des boutons à garnir les habits.

Le Pr. Il ne faut point de manufactures dans ce pays là: mais il ne faut pas aller si loin pour trouver des écorces utiles.

Le Liège.

Le Chev. Le liége qui sert à conserver les liqueurs les plus précieuses, n'est, à ce

qu'on m'a dit, qu'une écorce.

Le Pr. Il est vrai, & à la voir si noire, si raboteuse, & si légère, on ne lui attribueroit pas une propriété aussi importante qu'est celle de s'ajuster avec souplesse à l'orifice de toute sorte de vases, & d'être en même tems impénétrable à la liqueur. Le liége, ou l'arbre qui porte l'écorce de ce nom, est une éspèce de grand chêne

<sup>.</sup> M. de Tournefort l'appelle Sapindus felis cofte alute innafcentibut. Inflit, pag. 619.

DE LA NATURE, Entr. XV. 413 verd qui croît en Gascogne, en Espagne, Les Bous; & en Italie, La glandée en est plus estimée

& en Italie. La glandée en est plus estimée que celle du chêne commun , pour engraisser les porcs. Son écorce d'elle-même le créve & le détache étant poussée par une autre qui se forme dessous. On prévient le travail de la nature : & pour avoir de grandes piéces bien unies, on fait une incision de haut en bas dans l'écorce de ce grand arbre & deux autres incisions transversales, ou coronales, l'une vers la tête, & l'autre au pié. On léve toute l'écorce fans la rompre, puis on l'amoliit dans l'cau. On la mèt ensuite sur des charbons ardens, ce qui en noircit les dehors. On la réduit en table en la chargeant de pierres, après quoi on la féche , & on l'embale pour le transport.

pour le transport.

C'est encore en coupant circulairement, Poix séssassion pour l'ordinaire en incisant quelque peu l'écorce de certains arbres, qu'on en tire des liqueurs, des gommes, & des ré-

sines d'un usage sort varié. De cette saçon le pin nous donne la poix, & le godron, ou brai liquide, pour poisser les vaisseaux de les cordages. Le fapin, le mélèse, le cédte, le cyprès, le thérébinte, le lentisque, & quelques autres donnent la colophone, la thérébentine, le mastic en larmes, l'encens, & toutes les différentes

Les Bors, réfines dont on compose des vernis, des

parfums, & des remèdes.

C'est encore de l'écorce de plusieurs arbrisseaux de différentes espéces que découle le baume qui est une liqueur résineuse dont l'odeur admirable invite l'hom-

me à rechercher, & à mettre en œuvre ses autres propriétés. Son grand mérite est de nétoyer & de consolider les playes. Le baume qui croissoit autrefois en Judée, en

De Judée, a été arraché entièrement, & transporté au grand Caire, qu'on croit être le seul endroit où il soit cultivé. On en cultive

De Copahu, une autre espéce qu'on nomme de Copahu, Storax Equi- dans le Bréfil , & dans notre colonie de

Cayenne. Le battmier qui donne une liqueur gluante d'une odeur semblable à celle de l'ambre, & appellée pour cette raison Liquidambar, est un arbrisseau du . Méxique qui a les feuilles affez semblables à celles du petit érable. On croit avoir trouvé le même dans le Micissipi. Le bau-

De Tolu, me de Tolu vient d'auprès de Carthagêne. Du Pérou, en Amérique. On fait encore beaucoup d'usage de celui qui vient du Pérou. Si l'agréable odeur de la séve de nos ti-

Tilieuls, Bou- lieuls, de nos bouleaux, & de nos peupliers nenous promèt pas une liqueur balfamique, elle semble du moins nous indiquer quelque utilité, trop négligée jusqu'à présent. DE LA NATURE, Entr. XV. 415

Rien de si ordinaire que de voir couler Les Bois. quelque gomme de l'écorce de la plûpart des arbres. Celles dont l'on fait le plus d'usage en médecine, & dans les manufa-Aures, sont la gomme Arabique qui coule de l'acacia d'Egypte & d'Arabie, la gomme gutte qu'on tire d'un arbre du royaume de Camboge, & la gomme qui nous vient du Sénégal. Celle qui coule de nos cerifiers paroît aussi bonne à plusieurs ouvriers que les gommes étrangères. Descendons aux racines.

Les racines se pliant en terre selon la na- Racines. ture des obstacles qu'elles trouvent à leur accroissement, sont plus tortueuses & plus noueuses que le reste de l'arbre. Ces parties dont les fibres ont été courbées en cent façons, tantôt tenues fort léchement, Pour la mattantôt inondées de différentes liqueurs, queterie, fournissent aux ébénistes des piéces veinées & nuancées de tant de couleurs, que les assemblages qu'ils en font paroissent fortir de l'atellier d'un peintre.

Les charpentiers & les charons trouvent Pour le des dans les racines d'excellentes courbes, c'est- ronage. à-dire , des piéces naturellement pliées en arc . & d'autres morceaux d'une dureté qui les rend presque inaltérables, & parfaitement propres pour les endroits de S iiii.

Les Bois. leurs ouvrages qui reçoivent le plus d'exer-

cice & de fatigue.

Pour la teinPour la mé. ficurs racines. Il y en a sans fin qui nous session.

Roine. font salutaires dans nos maladies. Mais la médecine n'a peut-être rien de plus efficace que la racine de pareira-brava contre la pierre, d'ipécachuana contre la disenterie, & de rubarbe contre les désordres de l'estomac.

Quelque grands & variés que foient les parties des arbres, ils ne font point comparables à ceux que nous tirons à chaque inflant du bois même. Dieu femble créer tous les jours, & rendre inépuifable une matière qui, par fa fouplelle, prend toutes les formes que nous voulons lui donner, & qui, par fa folidité, les conferve toutes.

La fouplelle du bois confifte dans la

Souplefic du

facilité de le plier, de le fendre, & de le polir. Une jeune branche est communétiens, ment foible & stéxible. Plusieurs se plient jusqu'à se courber en cercles sans se rompre, & étant tordues, elles acquièrent la féxibilité d'une corde, ensorte qu'on cu fait des liens pour fagotter le bois, & des stains. hares pour assembler ces énormes trains

de trente six toises de longueur qui passent

DE LA NATURE, Entr. XV. 417
d'une rivière à l'autre, traverfant presque Les Bots.
fans frais des provinces entières, & dont e
chacun, sous la conduite de quatre hommes seulement, vient tout d'un coup décharger cinquante voies de buches sur le
port des grandes villes qui en manquent.

Plusieurs espéces de bois , comme le châtaignier , le coudrier , le bouleau , le frêne , le faule , l'Osire , ou le faule nain , & plusieurs autres ont quantité de branches tant grandes que petites , si souples , & si obésilantes , que des plus grandes , après les avoir tranchées en deux dans toute leur longueur , on sait des cercles capables d'embrasiler & de maintenir les tonnes & les cuves ; des petites branches fendues de même , on fait des cerceaux pour relier les muids , les cuviers , les faux , & les vaisseaux de toute grandeur.

L'Osser par sa s'éstibilité sournit au jar-Osser, dinier des attaches pour palisser tous les arbres, & au vanier de quoi faire des panniers, des mannes, des hottes, des corbeilles, des claies, des bannes d'embalages, & même mille sorte de cosser du group de s'étables, de la propreté dans le desser des les corbeils, de la propreté dans le cultur, de la propreté dans le cultur, de la variété dans les couleurs.

Mais le plus grand mérite de l'osser est d'aider à foumer l'assemblage de nos tom-

LES BOIS, neaux, de les rajeunir de tems en tems;,
d'y tenir en prifon le vin le plus furieux,,
& de rendre le transport des liqueurs,
aussi aise que celui des matières les plussolides.

Ce ne sont pas seulement les jeunesbois qui prennent le pli qu'on veut leurseures donner. Il n'y en a presque point, quelquedur qu'il soit, qui étant suffisamment diminué de volume, ne se courbe avec docilité sous la main des ouvriers, sur-tout. avec le secours du seu. Le tonnelier, parexemple, a près avoir dresse & plané ses.

exemple, après avoir drellé & plané fesdouves, en les tenant quelque peu pluslarges vers le milieu , les affemble debouten forme de togneau, à l'aide d'un cerceau qui , les maintient. Enfuite il allume
dans l'enceinte de ces planches un petite
feu clair & vif qui en ouvre les pores, &
en ébranle pour un moment toutes les parties. Dans ce moment de défunion entre
elles , il paffe autour de l'extrémité desdouves une corde qu'il tire avec fon moulinèt : & comme les douves vont en dimimuant de largeur depuis le milieu jusqu'à:

Reakon de la l'extrémité, il les contraint de se plier &
es de tour de preprocher en c'absidant re out forme-

Rason de la l'extrémité , il les Contraint de le pier & les pour de tor de le raprocher en s'abaillant , re qui forme un renliement vers le milieu du tonneau , & donne la facilité de gliffer les cerceaux le pur les les courses enforce qu'en puiffé.

BELA NATURE, Entr. XV. 419 Ster, relier, & remettre en liberté ceux du Les Bois.

milieu, fans ôter ceux des bouts.

C'est ainsi que les boisseliers arrondissent à l'aide du feu ces formes ou éclisses de chêne ou de hêtre dont ils font des tambours, des seaux, des boisseaux, des minots, & des mesures de toute espéce.

C'est par le même moyen qu'on courbe: avec propreté les côtés des instrumens de musique, & qu'on leur donne une proportion & une légèreté qui les mettent en état de ressentir & d'entretenir les ébranlemens des cordes qu'on étend desfus. Cette foible lame dont on a revétu le corps d'une viole, après cent ans n'en deviendra que plus fonore.

Le bois s'accommode à nos besoins non Filde Bois seulement par la facilité que nous avons à le plier, mais encore par celle que nous avons à le fendre & à le partager en au-

tant de feuilles qu'il nous plaît.

Le Chev. Sait-on d'où peut venir cette: disposition qu'ont presque tous les bois à fe fendre selon leur longueur, & la difficulté qu'on éprouve à les couper dans leurs épaisseur?

Le Pr. Cette disposition qu'on appelle le fil du bois, provient de la situation deslongs tuyaux, qui étant couchés dans toutes la longueur de l'arbre les uns contre les

LES Bois. autres pour voiturer la séve au feuillage & aux fruits, se peuvent désunir les uns des autres par l'insertion d'un coin; mais qui forment ensemble une épaisseur difficile à rompre par le travers.

Le Chev. C'est à peu près comme il arrive à un paquêt de chanvre ou de soye. On en sépare aisément une moitié d'avec l'autre. Mais ces fils pris ensemble, selonleur épaisseur, il n'est pas facile de les arracher. Et si on les tord pour les unir encore mieux, on en fait des cordes qui tirent & soulévent les plus grands fardeaux.

Le Pr. Mais il y a cette différence entre les fils qui composent une corde & ceux. qui composent une piéce de bois, que les. fils de chanvre & autres, étant naturellement fans roideur & fort tortueux, ne peuvent roidir & affermir la corde dans sa longueur. Au lieu que les tuyaux qui forment le fil du bois, étant destinés à charier la séve, sont pour l'ordinaire assez. droits, & lorsqu'ils sont une fois bien. nouris, bien épaissis, & fortifiés l'un contre l'autre, ils forment par le concours. d'une même direction , une masse si solide. & si ferme dans sa longueur, qu'un bâtom de chêne d'un pouce en quarré, posé à plomb, peut porter huit milliers pesant, & que deux ou trois étaies vont soûtenis

DE LA NATURE, Entr. XV. 421 Ténorme poids de toute une charpente, Les Beiss d'apui.

Mais avant que d'examiner les secours que nous tirons de l'extrême force du bois, arrêtons-nous un moment sur les fervices qu'il nous rend par sa divissibilité, et tout ensemble par le beau posi dont il

est susceptible.

Avec le secours de la coignée, de la scie; & du rabot, on débite un tronc ou une branche d'arbre en autant de lames qu'on juge à propos. On creuse ce bois : on l'arrondit : on le polit : on le tourne comme une cire molle, pour en faire des parquèts, des chambranles, des lambris, des chaffis, des armoires, & tous ces beaux assembla- Menuiseries ges, par lesquels le menuisier mèt à couvert tout ce que nous voulons conserver, & rend nos apartemens auffi beaux & plus fains que s'ils étoient, ou revêtus de foye, ou enrichis de belles peintures, ou incruftés des marbres les plus riches. Un vernisrépandu sur tout l'ouvrage, y mèt l'unité d'un bout à l'autre, & écarte par sonamertume tous les vers qui voudroient, à nos dépens, y chercher un passage ou y établir leur demeure.

C'est encore la facilité de diviser & de Placere, polir toutes sortes de bois, qui a réveillé

Contract

Ers Bots. depuis quelques siécles l'industrie des ébénistes. Ils savent chantourner, c'est-à-dire, couper les extrémités d'une planche ou d'une petite lame, selon le profil de la figure qu'on veut qu'elle prenne. Ils savent assembler & coller sur un fond soiled & groffier des compartimens délicats, des païsages, des sleurs, des figures mêmes d'animaux très-régulières; le tout composé avec une extrème économie de petites lames de bois domestique ou étranger.

enge,

Ils employent avec succès l'olivier pour ses riches veines; le noyer pour ses nuances ; l'ébéne pour sa noirceur admirable, le fustèt pour son jaune doré ; le sapan ou bois de brésil pour son beau rouge ; le mérisser pour l'éclat de son poli ; l'érable: pour ses mouchetures; le poirier pour la facilité de le teindre en noir, au défaut de l'ébéne ; le cédre pour son incorruptibilité; le bois de sainte-Lucie, espéce de petit cerifier de Loraine; le calambourg \*,. le santal, & beaucoup d'autres, pour leurs diverses odeurs. Cette menuiserie de placage nous fournit des bureaux, des cabinèts, des armoires à livres, des commodes, des boëtes, & des supports de pen-

<sup>\*</sup> Bois d'Iude aflez commun , & bien différent du calémbouc & du calambuc , qui , l'un & l'aurre , font pastie de l'alcé de la Cochinchine & de Camboge.

DELANATURE, Entr. XV. 423 dule, des escabelons pour porter des va-Les Boxes ses & des figures; tous ouvrages où nos

fes & des figures; tous ouvrages où nos ouvriers mettent beaucoup d'art & de goût; mais qui ne font estimables & de fervice qu'autant qu'il se trouve de simplicité dans le dessen, de propreté dans l'exé-

cution . de folidité dans le tout.

C'eft encore la facilité de tailler & de le teut polir le bois , qui a fait imaginer & perfeccionner le tour. Le bois le plus dur , & fur lequel le fer. & l'acier trouvent à peine prife , comme le buis & l'érable , mis dans les mains d'un tourneur , fe dégroffit, s'arrondit, s'orne de filèts , de gorges , de cannelures , de pommes , & devient fous foncifeau , colonne , balufre, support , boëre, couvercle , cuvette ; en un mot tout ce qu'il lui plait. On a vû dans tous les tems-l'agréable exercice du tour , paffer des arrifans aux perfonnes les plus honorables , défennuyer les folitaires , & amufer les princes mêmes.

La réunion de la folidité & de la docilité La flamaine dans une même matière, a fait encore utre, choifir le bois pour repréfenter en entier ou en demi-relief, l'homme, les animaux, les fleurs, les feuillages, & tous les ornemens qu'on a enfuite effayé de tirer desmarbres & des métaux mêmes pour en rendre la jouissance plus durable. Mais um

Les Bors. goût pervers & trop ann du brillant a fout vent altéré & abatardi fous une couche d'or ou d'argent, les plus beaux traits de la feulpture. Combien de riches figures de Germain Pilon & de nos meilleurs feulpteurs, ont per du fous le bronze & fous l'or, dont on les a incruftées, une bonne partie de leur expression & de leur légèreté?

Le Chev. Jai oui raconter une histoire qui a beaucoup de rapport à ce que vous Plint le 14- dites. L'Aléxandre encore enfant, étoit une

des statues de Lysippe de Sicyon qui lui fissent le plus d'honneur. Néron la fit dorer, parce qu'elle n'étoit que d'airain: il la gâtacette parure assoibit les traits & durcit les graces de l'ensant. On en ôta l'or, & la statue parut plus estimable même avec les blessures ou les piquures, qu'il avoit fallur faire pour y appliquer l'or. Mais, Monfieur, j'interroms ce que vous aviez à dire des services du bois.

Le Pr. La suite en seroit trop longue pour un seul entretien. Nous reprendrons demain les avantages que nous trouvons dans la dureté & dans les autres qualités des bois.

64112

# LES BOIS

## SEIZIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. A Près la multi ude des services que je me suis contenté, Monfieur, de vous indiquer, les bois nous en rendent encore de plus importans par leur masse, par leur longueur; mais plus particulièrement par un assemblage & un tissu de parties qui les empêche de se rompre. Il est aise de trouver dans la nature, des corps très-lourds & très-compactes. Telles font les pierres & les marbres, dont nous favons faire tant d'usage. Mais ces masses font disficiles à raprocher, à assembler, à mettre en œuvre. Elles n'ont point de jeu : elles font cassantes, & ne nous servent qu'étant affises & dans un parfait repos. Au lieu que les masses de bois les plus énormes se livrent à tout ce que l'homme en veut faire. Des troncs ou des tiges de pilotages

Las Bois, soixante & quatre vingts piés de longueur s'enfoncent dans les entrailles de la terre . pour y aller chercher le tuf ou le terrain ferme dans les endroits mouvans, & qui s'affaisseroient sous le poids de la maçonnerie. Ces longs bois entassés à grands coups, forment dans la terre ou dans l'eau une forèt de pilotis stables, & souvent incorruptibles, qui vont porter à jamais sur leur tête le poids des plus grands édifices avec une consistance & une égalité que nous ne trouvons pas dans la folidité même de la terre.

marpenterie.

٤.

Je vois de longues masses de bois prendre une route toute différente. Elles montent au haut des bâtimens : elles y maintiennent les murs & en empêchent l'écartement : elles foûtiennent tout le fardeau d'une vaste converture d'ardoise, de tuiles, ou même de plomb.

Faut il se mettre en mouvement & agir pour être utiles à l'homme : vous voyez les plus lourdes pièces, des poutres en querque sorte inébranlables, quitter leur place, se mettre en jeu , se hausser , s'abaisser , courir, rouler, & montrer, malgré leur masse, autant d'agilité que de force, pour satisfaire l'homme, & pour suppléer à la foiblesse de ses épaules & de ses bras. De là nous viennent ces beffrois , qui fouffrent

DE LA NATURE, Entr. XVI. 427 pendant plusieurs siecles le poids & le LES Boxs. mouvement d'une cloche de vingt à trente mille. De-là nous viennent les moyeux, les roues, les effieux, les brancards, les pesantes charettes, & tout ce que le charonnage construit pour nous transporter & pour voiturer nos fardeaux où il nous plaît. De-là nous viennent les pont-levis, les herses, les bascules, les grands bras des moulins, les pressoirs, les fouleries, les fendreries, les grues, les sonnettes à piloter, & toutes ces grandes machines qui expédient en un instant ce que deux & trois cens bras auroient quelquefois peine à achever en un jour.

C'est enfin de-là que nous viennent les Navigation. barques, les batteaux, les vaisseaux de mer, bâtimens d'une structure si ingénieuse, & qui ressemblent à des villes flotantes que le vent conduit avec leurs ha-

bitans d'un bout du monde à l'autre. Le Chev. C'est une entreprise bien har-

die de traverser l'Ocean sur quelques bois liés ensemble. Comment la pensee en at-elle pû venir à l'homme?

Le Pr. L'homme voyoit autour de lui Origine des des animaux de toute espéce qui naissoient ares. pourvûs de tout ce qui leur étoit nécessaire, & qui avoient sur-tout une extrème agilité pour se transporter où ils vouloient

Les Bois, tandis qu'il étoit contraint de ramper fur la terre, & d'y chercher avec fatigue une multitude de choses dispersées loin de lui. Il voyoit passer sur sa tête d'autres animaux légers comme le vent, qui fendoient l'air sans obstacle, se transportoient d'une contrée à l'autre, & que la mer même n'arrêtoit pas. L'homme qui vient au mon le dépourvû de tous ces avantages, mais à qui la raison tient lieur de tout, parvint peu à-peu à faire marcher & travailler à son service les animaux terrestres: il trouva dans la légèreté du bois dans la mobilité des eaux, & dans la force des vents, le moyen de se procurer par terre & par mer des voitures auffi légères que l'aîle des oiseaux. Depuis cette invention, l'homme n'est plus borné à une petite portion de la terre. Il se transporte par tout. Les provinces éloignées se trouvent en correspondance. Les villes qui sont fituées à l'embouchure des rivières, & à portée de recevoir par la mer des marchandises des pays étrangers, font remonter ces marchandises par les rivières, & les distribuent dans un royaume entier. De cette façon, Paris & Nantes fe trouvent raprochées. Tous les sujèts d'un état semblent devenir par ces communications les habitans d'une même ville. Ils se connoil-

BELA NATURE, Entr. XVI. 429 fent : ils s'entraident : ils se rendent visite Les Bors réciproquement. On peut dire plus : c'est la terre entière qui est devenue une ville unique dont les continens font les différens quartiers: puisque, par l'invention & par la perfection de l'art de naviger, l'homme va d'une extrémité de la terre à l'autre, comme un habitant de Venise passe en gondole d'un quartier de la ville à l'autre. Il peut faire neuf mille lieues en moins de deux ans, & avec le secours de son vaisseau & de la voile, il arrive où les oiseaux n'ont jamais pu parvenir. Qu'and les aigles & les faucons ont voulu aller aussi loin que l'homme, ils se sont perdus au milieu de leur course par la lassitude & par l'épuilement.

Après tous ces fecours, pourroit - on Boil à brâlea, croire que le bois nous en procure encere un plus important. Le bois est le foûtien de notre vie; puisqu'il contient la principale matière ou l'aliment le plus naturel du feu, sans lequel nous ne poutions ni aprêter nos nouritures les plus communes, ni fabriquer la plûpart des choses les plus nécessaires, ni conserver notre santé.

Le soleil est l'ame de la nature, puisqu'il donne à tout la vie & l'action. Mais nous ne sommes pas maîtres de détourner à

Les Bots, notre usage une portion de ses seux pour cuire nos viandes, pour sondre & façonner nos métaux, pour amollir, pour sécher, pour purifier. C'est le bois qui supplée au soleil dans la plûpart de ces opérations, & qui, par sa quantité plus ou moins grande, donne à l'homme le choix de tous les degrés de chaleur & de flamme.

En hyver, quand le foleil s'éléve peu sur notre horison, la longueur des nuits, les brouillards & la gelée seroient capables d'affoiblir la chaleur jusqu'au point de nous ôter la vie dont il est le conservateur, si alors nos soyers ne nous rendoient la chaleur & la joie que nous avons perdues

avec lui.

Le Chev. Je comprens à présent toute du besoin que nous avons du bois. Ces arbres que nous appellons stériles, sont plus de ressource pour nous par leur taille avantageuse, que les arbres fruiters. Mais le bois qui nous est sinécessaire, est il aussi rare qu'on le dit? C'est une prophétie répandue par tout que la France périra un jour faute de bois. Ce discours a tail quelque sondement?

Le Pr. Vous pouvez juger aisément de la fausseté de cette prophétie par l'histoire abrégée que je vais vous faire de nos

bois.

DELA NATURE, Entr. XVI. 431

Cette matière si précieuse & si nécessaire Les Bors, à tous les usages de la vie, étoit autresois . Bithoire sexecssivement abondante en France, & des fonées de dans l'Europe entière. On en étoit embarrasse. Il est croyable qu'après le désuge, les graines des herbes, des légumes, & des arbres portées & déposées pèle-mèle par le cours des eaux, pullusèrent par-tout, & couvrirent presque toute la surface des grands continens. A mesure que les nations venues d'orient s'avancèrent dans le nord & vers l'occident, elles furent obligées de défricher ce qu'elles voulurent habiter & cultiver. Plus l'Allemagne & la France se peuplérent, plus on y diminua de l'étendue des sorées.

Elles étoient cependant encore si vafies & d'une si petite utilité dans le douzième siécle, que les seigneurs en abandonnoient communément de très-grandes portions aux premiers religieux qui
leur demandoient une retraite. Les disciples de saint Norbert, & de saint Bernard s'appliquèrent avec une ardeur infatigable à éclaircir le centre des bois qu'ils
habitoient. Ces laborieux solitaires convertirent peu à-peu en des terres d'un excellent revenu les endroits les plus négligés,
& où jamais la coignée du bucheron n'avoit rien abbatu. On peut dire à leur hon-

LES Bois. neur, que ce qu'ils avoient reçu étoit alors de peu de valeur, & qu'ils furent euxmêmes les ouvriers de ces grandes fortunes qu'on envie à présent à leurs successeurs. Les seigneurs & les communautés qui avoient beaucoup plus de bois qu'il ne leur étoit nécessaire, en mirent la meilleure partie en terres novales & labourables. Le nombre des habitans s'accrut à proportion de l'élargissement de la place & de l'augmentation du produit. Car c'est une régle d'expérience, que plus la terre est cultivée, plus elle nourit d'habitans; & que réciproquement plus elle a d'habitans, plus elle est cultivée. L'état se trouva bien de la méthode des défrichemens. Mais on peut excéder dans les meilleures choses : & quelque estimable que soit sur-tout le produit des terres, il pouvoit arriver à force d'abattre ou de défricher des bois, que la France éprouvât un fort femblable à celui de l'Angleterre, qui a laissé totalement dépérir les forèis. Nous ferions en ce cas plus à plaindre que les Hollandois, qui luppléent au défaut du bois à brûler par la tourbe, qui est une terre huileuse qu'ils

> tirent du fond de leurs marais. Nous serions plus à plaindre que les Anglois, qui trouvent, à des profondeurs inégales, de grands lits de charbon de terre, autre

espéce

DE LA NATURE, Entr. KVI. 433 ospéce de terre grasse pleine de bitume ou Les Bois. de fouffre, & de parties métalliques dont l'odeur, qui n'est pas réjouissante, peut devenir supportable par l'habitude. On apperçut enfin les consequences funestes que pouvoit avoir la liberté dont chacun jouisfoit de disposer de ses bois comme de tout autre bien. Un gouvernement sage sut prévenir pour nous la nécessité d'aller acheter dans le nord nos provifions de bois. Nos Rois toûjours attentifs à faire valoir les productions naturelles de la France, établirent les maîtrises des eaux & forêts pour empêcher les dégradations & les abatis ar- caux & fosêts. bitraires. Ils réglèrent l'ordre & le tems des coupes, Il fut défendu d'abattre une tige d'arbre avant que l'officier préposé y eût imprimé la marque du marteau de la maîtrife. Mais on ne se contenta pas de ne plus abandonner les bois de haute futave au caprice des particuliers. On mit aussi de voyer les me sages réserves à la coupe des taillis, c'est-don. des caux à-dire, des menus bois dont on fait des sur-tout Padfagots, des chevrons, des lattes, & des cer-mirable ordon. ceaux. Comme les bois de charpente pour la fabrique des maisons & des vaisseaux. font les plus importans de tous, il fut ordonné, pour les multiplier, de conserver feize baliveaux, c'est-à-dire, seize tiges de l'âge du bois, dans chaque arpent de taillis

Tome 11.

Les Bois, qu'on coupe, en y laissant toûjours tous les anciens baliveaux des coupes précédentes, que la maîtrise permèt enfin d'abattre quand ils sont bons à prendre. Tous ces arbres réservés deviennent sutaye au bout d'un tems, & en répandant de bonnes graines dans les taillis, ils empéchent que les mauvais bois ne prennent le dessus.

C'est encore un réglement de la même ordonnance de laisser dix arbres par arpent

lorsqu'on abat les hautes futayes. .

Il fut en même tems défendu aux particuliers de disposer de leurs baliveaux avant qu'ils euslient quarante ans dans les taillis, & cent-vingt dans les futayes, ce qui procure efficacement du bois de corde &

du bois de charpente.

On porta la précaution plus loin. Ces tiges étant ferrées dans l'épaiffeur-du bois, jettoient auparavant peu de branches ; mais elles groffifloient & montoient beau-coup, ne trouvant l'air & la liberté que vers le haut. On prévit bien que les mênes tiges devenues baliveaux, ne pour-roient plus s'épaiffir ni monter fi fort, & ne fourniroient que du bois de buches, lorfqu'elles jetteroient leurs branches de côté & d'autre dans les vuides que les coupes leur laisseroient. On prévit aussi que ces mêmes baliveaux pourroient être

DE LA NATURE, Entr. XVI. 435 plus aisement pris du froid en plein air Les Borsi que dans l'épaisseur des bois, & que ce qui

que dans l'épaisseur des bois, & que ce qui échapperoit à l'apre gelée, n'échapperoit pas toûjours à la coignée du bucheron qui ne connoît point de loi supérieure à son besoin. Pour ménager les futayes, & multiplier les bois de charpente par un moyen plus fûr, Louis XIV ordonna de plus le quart en réserve dans toutes les forêts des gens d'églife & des communautés eccléfiastiques; ou, comme on dit, des gens de main-morte. Ce quart est devenu une chose sacrée à laquelle la maîtrise même ne peut permettre de toucher. On ne le peut faire qu'avec une permission expresse du Conseil, après avoir justifié la nécessité de la coupe : & elle ne s'accorde guères que quand l'âge du quart réservé en fait craindre le dépérissement. Plusieurs propriétaires, peu contens du service des baliveaux épars dans les taillis, sont d'avis à présent de les remplacer par une portion de terrain qu'on laisse venir en futaye. En un mot le Gouvernement a fort à cœur le rétablissement des bois de construction.

A ces réglemens si bien entendus, la cour, les seigneurs, & les villes ont ajoûté exemples utiles. Nos grands chemins commencent à être bordés de longues siles d'ormes, ou d'autres bois, qui pour-

Les Bois. Tont un jour être une ressource considérable. Le voyageur en traversant des provinces entières, jouit à la fois & de la verdure qui le couvre, & de la beauté du païsage qu'elle ne lui dérobe pas. Des avenues naissantes annoncent de tout côté les châteaux & les villes. La France depuis vingt ans semble changée en un grand jardin de plaisance.

Le Chev. Vous m'avez rassuré contre la crainte de voir le bois manquer. Mais pour plus grande sûreré il taudroit faire aujourd'hui le contraire de ce qu'on sai-soit autresois. On mettoit les bois inutiles en nature de terre : il faudroit mettre en bois les terres inutiles. J'en connois ou l'en ne sême qu'un peu d'avoine ou de sarrassuren cinq ou six ans une sois.

Le Pr. Ce que vous dites, Monsieur, bien des particuliers l'ont entrepris avec beaucoup de succès. C'est un des meilleurs moyens qu'on ait choist depuis plusieurs années pour améliorer les mauvais sonds, & sur-tout les terres vagues & extrêmement éloignées.

Le Chev. Mais il faut attendre longtems pour recueillir quelque chose.

Le Pr. Un pere de famille qui se gène toute sa vie pour assurer un revenu honnête à ses enfans, se privera aisément penDE LA N'ATURE, Entr. XVI. 437
dant quelques années du mince. produit Les Bors.
d'une piéce de terre aride ou intraitable,
pour s'affurer, & aux siens, au bout d'un
tems la jouissance d'un meilleur revenu.

Le Chev. Je trouve un autre incoiwénient à l'entreprise de planter un bois. On se gardera bien de le planter dans une bonne terre : mais une mauvaise qui ne donne point de blé, donnera-t-elle du bois?

Le Pr. Il n'y a point de terre si séche & si stérile qu'elle soit, qui ne puisse produire quelque forte de bois, comme il n'y a point de bois qui ne soit d'un débit sûr. Quand un fonds ne pourroit donner que du tremble & des genêts, ce qui est bien rare, le profit en seroit encore plus grand que d'en tirer un peu de sarasin tous les cinq ans. Ce feroit toûjours de quoi affurer le chauffage aux habitans du païs, & des rafraîchissemens utiles aux troupeaux qui se guérissent de leurs maladies en broutant la pointe du genêt. La disette de bois dans un païs, le voifinage d'une bonne ville, celui d'une rivière pour faire flotter le bois, ou lié par trains, ou abandonné au fil de l'eau, & comme on dit, à bois perdu; toutes ces circonstances qui se trouvent souvent réunies, sont des motifs puilsans pour encourager les propriétaires à planter. Des exemples sans nombre leur

LES Bois, garantissent le succès. Il ne s'agit que d'une première culture, & du choix d'un plant convenable à la terre. Ces arbres voyers, c'est-à-dire, qu'on trouve de tems en tems sus les grandes routes & ailleurs, dans les païs les plus arides, sont des échantillons de ce que la terre peut produire : ils semblent reprocher aux habitans la tristesse & la nudité de leur mere.

Manière de planter un bois, Le Chev. Comment s'y prend-t-on, je vous prie, pour commencer un bois?

Le Pr. Le premier travail nécessaire pour planter un bois, est d'environner tout le terrain, qu'on y destine, d'un foss profond, & dont on jette la terre en dedans du côté du bois. Sans cette première précaution les bestiaux ruineront tout votre ouvrage. On peut planter de deux manières, ou de graines, ou avec le jeune plant. Le bois viendra, dit on, plus vîte par le jeune plant : mais la dépense en fera plus grande. Il viendra peut-être plus longuement par la graine : mais la 'dépense ser moindre, & la nature du bois plus vigoureus & la nature du bois plus vigoureus & plus durable.

Pour planter un arpent de bois contenant cent perches ou verges de vingt - deux piés chacune; il faut environ quatorze mille plantes qui se vendent communément dix ou douze sols le mille. On les

DE LA NATURE, Entr. XVI. 439 achete des particuliers qui ont des bois , Les Bois. parce qu'il est défendu d'en arracher dans les forêts du Roi & dans celles des communautés eccléfiastiques, où l'Etat a un intérêt infini de ne point fouffrir de dégradation. Quand on en peut tirer du jeune plant, ce n'est que par une tolérance que le besoin & le bon emploi autorisent. Le jeune plant doit être un peu fort, bien garni de racines, & tout nouvellement arraché. Un délai de deux jours seroit capa-

ble d'en faire périr une bonne partie. La manière la plus commode de mettre Jeune plant. en terre le jeune plant est d'y employer la charrue. Après qu'on a ouvert un fillon, deux personnes marchent à côté des chevaux, & mettent les brins dans le sillon à quelques piés près l'un de l'autre. La charrue les couvre auffi-tôt en y jettant la terre du nouveau fillon qu'elle trace. On peut auffi planter en failant des fossés, ou de longues rigoles : mais le travail en est plus

long & plus cher.

Pour employer avec succès les feines Graines. du hêtre, & les graines de l'orme, la terre ne sauroit être trop bien pulvérisée, parce que le germe en est extrêmement délicat & ne pousse pas avec tant de force que le gland qu'il suffit de jetter dans un sillon en ouvrant la terre avec la charrue. La graine

Les Bots. d'orme ne coûte que la peine de l'amasse.

La feine se vend en bien des endroits dix soils le boisseau, & il en faut six boisseaux pour un arpent: au lieu qu'il en faut seize de glands qui se vendent ordinairement quarre à cinq sols le boisseau.

Avant que de mettre vos graines en terre, foit dans des fillons, foit dans des trous régulièrement espacés, c'est une sage précaution de les faire germer dans le sable. On est sûr par-là de ne mettre en terre que des semences éprouvées, & qui léveront.

ACLOUIT.

Les jeunes plantes qui en proviennent demandent quelques attentions durant les premières années. On les avance beaucoup en les arrofant dans les fécherefles; en les éclairciffant lorsqu'elles s'affament muuellement par le grand-nombre; en la bourant la terre devenue trop dure, & en les délivrant des herbes qui les étouffent.

M. de Buffon nous a appris par ses expériences, & par celles d'autrui, qu'il y avoit une façon de faire venir le chêne plus promte, plus rustique, & plus immanquable. Sur un terrain débarrassé de souches & de vieux bois, mais couvert d'une jonchée de feuilles, de menus branchages, & de brossailles, on jette le gland tout au travers, & sans aucun autre apprêt que cez

DE LA NATURE, Entr. XVI. 441

Iui d'une projection égale. L'humidité qui Les Bois. s'entretient fouts ces broffailles développe tous les germes. La tige perce fans obftacle, & s'échappe à l'air avec rapidité, pendant que les racines vont se cramponner dans la terre. Ces brins se trouvent à quinze ann auffi forts, que ceux qui ont le plus coûté d'argent & de foins, le sont à vingt-

cinq.

Dès la dixième année on peut faire une première coupe, & lever fur un feul arpent luit & neuf cens, ou même mille fagots. Après dix autres années, il fournira un tiers de plus. Mais si vous laistez croître le bois sans y toucher pendant vingt ou vingt quatre ans, l'arpent vous rapportera alors jusqu'à dix & douze cordes de bois, avec un millier de fagots, sans parler du bois blanc qui dennes des perches des pares.

blanc qui donnera des perches, des pannes, & des chevrens pour couvrir en paille. J'omèts les baliveaux réfervés, ou le cantonlaissé en sutaye qui dans la suite donnera toutes les piéces nécessaires pour couvrir en tuiles. Il est d'expérience qu'une terro mise en bois rapporte par arpent cinquante, soixante, & nême soixante & dislivres tous les dix ans. Il en peut coûter dix écus pour les frais du fossé du plant. Si la terre que l'on mèt en bois n'étoit affer-

mée auparavant que vingt-cinq fols l'ar-

LES BOIS. pent, l'avance qu'il faut faire pour planter & la perte du revenu ordinaire durant dis ans feront remplacées & payées avec usure dès la première coupe, mais bien autre ment dans les suivantes.

Si au lieu d'un tailis on veut avoir une futaye, on peut gagner une avance de dix ou douze ans en plantant de toife en toife, ou à plus grande diffance, de beaux brins de fix ou fept piés de haut, & de quatre ou cinq pouces de diamètre, qu'on prend la précaution de bien affermir avec un pieu contre les fecouffes des vents, & contre les frottemens des beftiaux. En ce cas les frais d'un foilé ne font plus nécessaires.

Le taillis ne se coupe que de neus en neus ans. Si on laisse écouler trois coupes, c'est-à-dire, vingt-sept ans sans y toucher, ce taillis devient suraye: C'est une haute

futaye à foixante ans.

La grande méprife qu'on peut faire en cette espéce d'amélioration est de vouloir tirer de fa terre l'espéce de bois qu'on a le plus d'intérêt de se procurer, au lieu de régler le choix du plant sur ce que la terre est capable de produire. Mais cette méprise si dangereuse est facile à éviter. On connoît aisement quel bois chaque pais peut produire, & quelle terre chaque espéce de bois peut soulaiter.

t E out planter, durant dis aveculure bien autre-

avoir une
nce de dix
e en toife,
eaux brins
de quatre
l'on prend
ec un pies
& contr
ce cas le
faires.
: neuf en
; coupes,
toucher,
ne hautt

faire en vouloir i'on a le lieu de la terre tre mér. On e pais une es-



B. Feuillage du Chêne verd, avec son







nt d'agrès nuture par Madelaine Ba L'Aune

DE LA NATURE, Entr. XVI. 443

Le chêne, qui est si utile pour la charpente des maisons, ne vient jamais bien dans une terre sabloneuse: mais il se plast & nercus, rodans une terre pierreuse, & dans l'argile.

Le frêne qui s'employe à faire des charrues, des effieux, des perches, des échalas. & à emmancher bien des outils, parce qu'il est peu cassant, ne réussit point dans les terres dures, froides, argileuses, crayonneuses: mais il viendra vite, & s'élévera prodigieusement en plaine dans une terre

légère & peu profonde.

Le Frêne. Fraxinus.

Le cormier, qui est extrémement estimé pour la folidité de son bois, se plaît dans les terres froides, mais substantielles & nourrissantes. Sa feuille imite assez celle du frêne : mais elle est plus blanche pardeffous.

Le Cormier, Sorbus

Le cornouiller, dont le bois est presque Le Comentiauffi dur que celui du cormier , vient par- ler. tout, & même à l'ombre. Les fruits de ces deux arbres font agréables étant bien mûrs.

Le hêtre & le charme, qui donnent un bois si sain pour le chaussage, & si utile pour faire les rames de nos galères, viennent à fouhait dans des terres dures, sur les montagnes, & dans le crayon même. On tire de la feine du hêtre une huile bonne à manger, après avoir été enterrée

Le Herre. Le Charmes Carpinus.

1. Orme. Ulmus.

Les Bors, pendant deux ans dans des pots de grais. L'orme, qui est propre à faire des canaux, des pompes, des moulins, les parties des vaisseaux qui sont toûjours dans l'eau, & qui avec cela est l'arbre le plus estimé pour tous les ouvrages de charronnage, ne demande autre chose qu'une terre meuble & bien préparée. Si l'on veut que l'orme fasse une belle tête, on mèt vingt piés de distance entre une tige & une autre.

Le Plane. Platanus.

Le plane, dont le bois est fort & robuste, comme celui du hêtre, aime les plaines & les lieux un peu humides...

gner. Caftanes.

Le châtaigner étoit autrefois une espéce. fort commune & fort utile en France. Les curieux vont admirer la beauté, la netteté, & la parfaite conservation de ce. bois dans les charpentes de la plûpart de nos grandes Eglises. L'espèce en a été presque entièrement épuisée. Il se plaît loin des marécages & des eaux, dans les lieux les plus arides & les plus inutiles, le long des arrières-côtes qui regardent le nord. Pierrailles, crayon, fable, il s'accommodo de tout, & perce jusques dans le tuf. La bonté de son fruit, la béauté de son feuillage auquel les insectes ne touchent presque jamais, l'excellence de son bois pour les grands bâtimens, la promtitude avec.

Tome II. Page . 444 .



petit Orme











Feuillage du Tremble

DE LA NATURE, Entr. XVI. 445 Laquelle il prend ses accroissemens, enfin LES BOIST l'extrême facilité de le multiplier dans toutes fortes de terres, ont déja engagé bien des particuliers, à en faire planter dans les parties les plus inutiles de leurs héritages: & l'on peut espérer de voir revivre en France ce bel arbre que nous avions, pour ainsi dire, perdu. Cen'est que depuis François I. qu'on a multiplié l'orme qui est un Mémoires de arbre presque inconnu dans nos forêts. On 1. Acad. 1713. l'a risqué heureusement en mille endroits où l'on n'en avoit fait aucune épreuve. On peut avec plus de raison planter le chataigner dans nos plus mauvailes terres, où il est très-certain qu'il a bien réussi autrefois. On peut encore s'assurer du succès en jettant les yeux sur les terres du Limosia qui peuvent à peine produire du farasin, &

Le noyer, dont la graine & le bois sont Le Noyer.
d'une utilité connue de tout le monde, Nou interferaime la terre forte. Il ensonce directement
ses pivots comme le chêne, & todjours en
descendant. On le voit quelquesois venir
à souhait dans le crayon le plus stérile.
On fait bien de planter les noyers à une
grande distance l'un de l'autre, comme detrente ou même de quarante piés, & de
les mettre hors dirustre, en les plantante
lain des lieux de passage.

des lentilles ; mais où le châtaigner réuffit au point d'être la principale richesse du païs.

loin des lieux de pallage.

LES BOIS. Le coudrier, qui est d'un bon revenu Le Condrier, en taillis, donnant au bout de neuf ou dix Corylus. ans des fagots, des cerceaux, des échalas, des perches pour les houblonières, & cent autres commodités, viendra sans peine dans un terrain léger & fablonneux.

Le Tilicul. Tilia.

Le tilieul, dont le bois est à la vérité peu propre pour les gros ouvrages, mais dont l'écorce est de bon débit pour en faire des cordes à puits & d'autres cordages, réuffit presque par-tout. Il se plaît dans les terres grasses, & je l'ai vû d'une beauté parfaite dans un sable qui avoit six piés de fond.

Le bouleau s'accommode auffi de toute Le Bouleau. Betula.

forte d'expositions. Le Saule.

Une terre marécageuse, ou seulement humide, & souvent inutile à tout, produit abondamment de ces fortes de bois qu'on pourroit nommer amphibies, qui femblent venir partie en terre, partie dans l'eau, comme le faule commun & le faule Salstum. nain ou l'osier dont on garnit si utilement

les endroits que la rivière abandonne ; le Le Peuplier, peuplier tant le blanc que le noir & le Populus. tremble qui en est une troisième espéce.

Ils se plaisent tous, & l'aune encore davan-Anus. tage, dans les endroits humides. Ce dernier est avec l'osser ce qu'on peut tirer de meilleur des marécages : parce que l'aune fert à faire des canaux, & particulièrement à piloter dans les rivières. Il se conserve

L'Aunc.

Salix.

Oferave.

Tome II Page 446



A. D. Grandeur naturelle .







Le Tilieul et sa graine

al il j Sit i auc tifor qu'in rour dans des c mar tion åτ mé! tlt e lon

var des €e de

DELA NATURE, Entr. XVI. 447 admirablement sous l'eau, mais non à l'air, Les Boik

où il périt fort vîte.

Si un fonds de terre ne se trouve propre à aucune de ces fortes de bois dont nous faisons le plus d'usage, ce qui est presqu'impossible dans notre climat, au moins pourroit-on y planter du buis qui se fortisse dans les lieux les plus froids. On en fait des cuillières, des boëtes, des peignes, des manches de différens outils. On y pour-Le Cypress. ou roit planter d'autres arbres toûjours verds oparifin. & résineux, comme le pin, le cyprès, le Le Mélèse, mélèle, & sur-tout le sapin dont le bois Le Sapin. est de grand usage dans la menuiserie.

Le Pin. Abies

Comme Dieu a diversifié les plantes selon nos différens besoins, il a de même varié la nature des terres selon le besoin des plantes. L'homme qui peut aisément se convaincre de cette destination & de cette convenance si marquée, n'a pas droit de se plaindre de la stérilité du fonds qu'il posséde. Si ses héritages ne le nourrissent pas, il ne peut s'en prendre qu'à sa paresse, ou qu'à son inattention lorsqu'il exige de sa terre une production pour laquelle elle. n'est point faite.

Le Chev. Vous venez, Monsieur, de parler de plusieurs sortes d'arbres qui conservent toujours leur verdure. Cette diversité produit elle quelque bien?

Le Pr. Tandis que Dieu fait succéden,

LE SPECTACLE

Les Bois. pour la plûpart des plantes, le repos de l'hyver au travail des trois autres saisons, il fait voir en conservant le feuillage du

Juniperus. Le Houx. Le petit houx. Ruscus. Le Chêneverd , ou l'Youfe.

liex.

Le Genèvrier, genèvrier, du houx, du chêne-verd, & de plusieurs autres, qu'il n'est assujetti à au-Aquifolium. cune loi, ni à aucune nécessité. Mais il ne se sert pas de sa liberté par caprice : il en régle l'ulage sur l'utilité de l'homme. C'est lui qu'il a toûjours en vûe. Sans cette verdure perpétuelle, quelle auroit été la reflource du liévre, du lapin, du cerf, du chevreuil, & de tant d'autres animaux dont l'homme fait usage sans en prendre aucun soin :

Cette vérité devient encore plus sensible si nous jettons les yeux sur les arbres résineux dont le Nord est plein, & que leur huile rend impénétrables à l'eau & à la gelée qui détruit presque tous les autres. Dieu a préparé ces forêts immortelles pour conserver la chaleur & la vie aux habitans de ces froides régions.

Bois, retraire des bêtes fercces.

Un autre trait qui prouve également l'indépendance, & en même tems la bonté du Créateur, est d'avoir destiné les forêts à l'entretien d'une multitude d'animaux dont il a déchargé l'homme. C'est dans les bois qu'il leur a préparé à la plûpart une retraite sûre. C'est-là qu'il les pourvoit abondamment de tout. Lui seul les y habille : lui feul y nourrit les lions , les tigres, les léopards, les cerfs, les chevreuils , les



Grave par J.P. Le Bar .

TErable .





Tome II . Page 449



0 = C. S. I

DELA NATURE, Entr. XVI. 449 dains, les sangliers, les loups, & une in- LES BOISI finité d'oiseaux. Il les loge, & il les multiplie. Il leur donne aux uns la force, aux autres la ruse, à ceux-ci la légèreté, à ceuxlà la fureur, pour tirer l'homme de l'indolence, en le tirant de la sécurité.

Il lui présente dans tous ces animaux, Ut lisé de la ou une proie avantageuse, ou des ennemis à craindre, & des victoires à remporter. Il le fortifie par les exercices de la chasse & l'accoûtume à pouvoir au besoin faire une guerre plus dangereuse, & à savoir par un apprentissage innocent se défendre à propos contre un injuste détenteur ou contre un aggresseur violent. Ainsi tous les animaux, tant ceux qui nous nourrissent, que ceux qui nous nuisent, sont de véritables présens.

C'est sur-tout par la chasse que nous exerçons le domaine qui nous a été donné fur eux. En vain s'élévent-ils dans l'air, ou s'enfoncent-ils dans les bois, & jusques dans les entrailles de la terre : nous savons les en tirer par adresse, ou par force. L'écorce du houx, & les petits 614. fruits du gui qu'on trouve sur les vieux pommiers, nous donnent de quoi faire une glû propre à embarrasser les aîles des petits oiseaux. Nous avons cent fortes d'a- Amotees morces & de ruses pour surprendre les plus gros. Nous amenons fans peine dans Tenderies.

450 LE SPECTACLE

LES BOIS. nos filèts les canards & les oies fauvages; les courlis, les farcelles, les vaneaux, les pluviers, les ortolans, & tous les autres

Purèt. oifeaux de pallage. Nous faisons couler sous terre un surét pour en déloger le lapin qui s'y sauve. Les bléreaux & les renards n'ont point de retraites où nos

Fauconnerie. Venerie,

bassèts ne les aillent assaillir. Nous avons des oiseaux & des chiens de toute taille avec lesquels nous convenons d'un langage qu'ils entendent: & selon les ordres que nous leur donnons du cor ou de la voix, ils partent, se mettent en quête, suivent fidélement la trace, se détournent à propos, reviennent à nous, corrigent leurs méprises, & nous prêtent leur vûe, leur odorat, & leur légèreté pour démêler & nous assurer la proie qui est l'objèt de nos désirs.

Armes à feu.

Enfin au lieu de l'arc & de la fléche, nous fommes parvenus à nous faire des armes dont le fervice est promt, & le coup inévitable. On peut dire avec une sorte de vérité, que nous manions la foudre: puifque nous faisons voler dans l'air un trait ensammé qui perce les aninaux à de grandes distances, & qui les abbat à nos piés avant qu'ils puissent être avertis par le bruit, & par l'éclair qui accompagnent le coup.

Le Chev. Je juge par le plaisir que j'é-

Tome II. Page 450.



e Hètre .

Control Coop



Tome II. Page 460 .



Sycomore .

la rooi po ne de ecc lei de de che aux ecc lei de c

DELA NATURE, Entr. XVI. 451 prouve à la chasse, qu'on fait grand tort LES Bois! aux autres à qui il est interdit. Pourquoi, je vous prie, le droit de chasse est-il communément réservé à la noblesse ?

Le Pr. L'homme ne peut vivre seul : & Réserve du la société qui lui est nécessaire, ne pour-droit de chaf-

roit subsister, si tous ceux qui la composent étoient armés. D'ailleurs la chasse ne convient pas au peuple : elle le détourneroit de son commerce, & de la culture de la terre. La chasse ne convient pas aux ecclésiastiques : ils sont redevables de tout leur tems aux peuples qui ne les ont déchargés des soins pénibles de la vie par des aumônes si abondantes, que pour leur faciliter la prière, l'étude, & les fonctions de leur ministère. La chasse a été sagement réservée à ceux qui doivent par état gouverner & défendre les autres. Ils trouvent jusques dans le loifir & dans les plaisirs nobles qui leur sont accordés, un moyen d'acquérir le caractère de force, & de patience qui les doit distinguer. La chasse est pour eux une occasion perpétuelle de devenir agissans, attentifs, prudens, terribles, & incapables de craindre ni la fatigue, ni le danger.

Fin du second Volume.

# EXPLICATION

# Des Planches du II. Tome.

Le Frontissice.

Omme Salomon à la tête d'un ouvrage qui roule tout entier fur l'histoire naturelle, étoit l'exemple le plus propre à en autorisez l'étude ; rien ne convenoit mieux au commencement de ce second volume qui embrasse toute l'agriculture, que l'Empereur Probus aux foins duquel nous devons les vins de Bourgogne, de Champagne, d'Espagne, & de Tocai. On l'a donc représenté, sur le témoignage de Vopiscus & d'Eutrope, occupé après ses victoires à faire planter par les soldats les vignes dont nous recueillons encore le fruit. On a supposé, pour mieux animer le tableau, que les peuples avoient immortalisé leur reconnoissance en lui érigeant une colonne environnée de pampres . & surmontée d'une coquille pleine de raisins, avec cette inscription où ils le louent, comme Horace & Virgile louent Bacchus, de nous avoir donné la joye avec la vigne,

PROBO. IMPERATORS.
PATRI. PATRIE,
LETITIE. DATORS.

Le Fardin d'hyver, page 12.

Les seurs à ognon, comme tulippes, jonquilles, &c. mais sur-tout les narcisse & les jacintes réufssient dans l'eau avec le secours du seu de la cheminée. On les mèt sur la tablette

453

en Novembre & elles fleurissent en Janvier ou memen plûrôt. On peut de tems en tems jetter un grain de nitre où de sel dans la caraffe. Les deux jacintes qu'on voit ici sont d'après celles qui ont été peintes en Hollande pour M. le marquis de Gouvernet. La tige est de plus de quinze pouces & chaque godèt ou chaque fleur épanouie est de deux pouces & plus de largeur.

## Les Parterres , pages 26. 29. & 36.

On a ponctué les massis, les enroulemens & autres piéces de gazon. Le parterre par découpés, & le parterre mélangé sont accompagnés de leur bosquet.

## L'Anémone, page 53.

L'Anémone épanouie montre une touffe de béquillons qui s'arrondifient en manière de dôme. C'est ce qu'on appelle la pluche.

L'Anémone vûe d'un autre sens montre son manteau, ou ses cinq grandes pétales.

#### La Tulippe, page 53.

On en a abaissé une seuille pour laisser voir le pistile qui s'élève au cœur. & les paillettes, ou étamines rangées alentour, & surmontées de leurs sommèts. On a marqué sur cette seuille ce que les connoisseurs y veulent.

À La couleur dominante. B Le panache. C Les rayes noires qui aident à mieux détacher la couleur du panache, & qui le traverfent affez fouvent.

#### L'Oeillet , page 67.

A Tige d'œillèt piqueté. B La racine. C Marcotte. D Coup de canif dans l'endroit qu'il faut couder en terre, pour y prendre racine. E Petite fourche de bois pour affujettir la marcotte en terre.

#### 454 EXPLICATION

## Le Houx, page 90.

A Le feuillage du houx. B Le houx panaché. C Jeune branche de houx avec son fruit. Le houx varie beaucoup ses espéces. D Le petit houx.

#### Le Pin , page 92.

A Branche de pin avec son feuillage & si pomme. B Bout de la même branche avec son feuillage & ses chatons, ou étamines, d'où la poussière tombe sur les trompes de la pomme C pour y porter la sécondité. D Partie de la pomme brisée. E Le pignon, ou l'amande du pin tirée de síniche.

## Terrain irrégulier, page 97.

"A La cour & les bâtimens. B Pont fur le fosse. C Tous les endroits ponétués sont des allées garnies de gason. D Grandes places toutes garnies de fleurs. E Sales de verdure. F Pallissades. G Bois. H Berceau accompagné d'une terrasse pour jouir de la vûe de la campagne R. I Parterre à l'Angloise pour servir d'objet à une des deux aîles du bâtiment, K Grande allée placée fous les fenêtres de l'autre aîle , & prolongée dans la campagne. M Reste de terrain mis en jardin coupé. N Reste de terrain employé en melonière. O Grand chemin, P Palissade abaissée pour unir l'allée K, avec l'avenue allignée dans la campagne, & marquée Q. R La campagne. S Elévation du berceau H. Il est beaucoup mieux de ce caractère fimple & champêtre , que d'être taillé & pincé plus régulièrement.

Autre terrain irrégulier, page 98.

A L'entrée, B La grande cour. C Amphi-

théâtre de fleurs avec deux rampes garnies de vases pour servir d'objèt en entrant. D Le bâtiment. E Le parterre en simple gason, accompagné de deux pallissades en arcades, F Boulingrin, &c. servant de vûe à une des deux ailes. G, H, K Bancs, niches, fales, cabinets, & autres pièces de verdure de différent goût. I Palliflade baffe pour joindre l'allée avec l'avenue qui est dans la campagne R. L Les allées du potager. M Fausse entrée accompagnée de deux palliflades, & garnie de deux platte bandes qu'on orne de fleurs ou de vases. N Large fosse qui n'empêche point que la vûe ne s'étende du bâtiment D jusqu'au bout de l'avenue qui commence après N. O Basse cour. P. Ecuries. Q Maisons voisines qui rompent le terrain. R La campagne. S Elévation des palliffades qui bordent le parterre, & qui sont percées en arcades.

Ces exemples peuvent suffire pour montrer combien on peut jetter d'agrémens dans les terrains les plus irréguliers.

# Le Pressoir ordinaire, page 363.

A, B Socles, & autres pièces de support. C Les junuelles. Ce sont des montans qui s'enfoncent en terre, où ils sont puissamment enracinés, & retenus par des pièces de traverse chargées de maçonnerie. Ces montans sont traversées vers le haut par deux sortes pièces dont l'inférieure est l'écrou, ou le réceptacle de la vis. D La vis avec sa roue. E Le mouton, grosse pièce de beis sur laquelle la roue apuye pour abailser les moyaux, ou chaniers qu'on croise sur les planches dont on a couvert le tas de raisins F. G La maye, plancher sur lequel on mèt le tas de raisins F qu'il faut souler.

#### 466 EXPLICATION

Il y a dans ce plancher une entaille, ou enfoncement avec un rebord ceintré pour recevoir la liqueur, & pour lui donner sa direction par une pente douce vers le tonneau qui la doit recevoir. La maye est appuyée sur un massifi de maçonnerie pour résister à l'estort de la presfion, & ce massifie sti solde en sorte qu'on puisse tourner en terre tout à l'entour pour visiter au besoin les fondemens, & les racines des jumelles, & pour donner de l'air à tous les bois. H La roue qui serr à abaisser la vis & le mouton sur les rassins.

Quand on veut faire usage du pressoir, on jette fur la maye une quantité de raisins proportionnée. Cet amas de raisins s'appelle le sac, ou le pain, ou le tas. On en forme un monceau plat de forme quarrée. On y étend trois perches, une au milieu, deux aux extrémités, moins pour tracer la place où il faudra faire les recoupes avec la pêle tranchante aux différentes ferres, que pour présenter une affiéte égale aux planches qu'on étend côte à côte par dessus. Ensuite sur ces planches on étend trois, quatre, ou cinq chantiers, felon la grandeur du preffeir. Sur ce premier rang de chantiers on en place un second en croisant, & sur celui-là un troisiéme : puis avec la roue de tour, on dévide la corde de desfus l'autre roue pour abaisser la vis & le mouton fur les chantiers.

I Boyau de cuir pour tranfvafer le vin d'une pièce dans une autre. Il est terminé par deux tuyaux de bois, dont l'an s'applique au bas du tonneau qu'il faut emplir, l'autre à une grosse fontaine qu'on mèt au tonneau qu'il faut vaider. K Grand Goufflèt pour en chaffer le vin lorsqu'il s'est mis de lui-même à niveau dans les deux pièces. L Le même soufflèt và

DES PLANCHES. 49

de profil. M Grosse fontaine pour donner un promt écoulement. N La quille, ou le bondon dont on ferme par le haur le tonneau nouvellement empli, alin que l'air extérieur arrête le vin qui s'écouleroit lorsqu'on ôte le tuyau.

## Le grand Pressoir , page 365.

A, B Les focles, & autres piéces de support, CC Jumelles, Les montans qui sont à la gauche du Lecteur sont les vraies jumelles, ou simplement les jumelles. Les montans moins élevés qui sont à sa droite, sont les fausses jumelles. Au milieu, & au travers des fausses jumelles sont les cles, petites pièces de bois qu'on y passe pour servir de repos, ou d'appui aux arbres, & pour leur faire faire la balcule au besoin. D Les arbres, groiles poutres qu'on assemble au nombre de deux au moins, si elles pouvoient être assez fortes; mais pour l'ordinaire de quatre, & même de fix. É La vis dont l'extrémité inférieure se nomme la mamelle. G La roue, qui, à l'aide de cinq ou fix hommes, fait aller la vis dans un fens ou dans un autre, pour faire monter ou descendre les arbres. H La cage qui est un assemblage quarré de fortes pieces de bois, & garni intérieurement de maçonnerie. Cette cage a dix piés de long sur quatre & demi de large à chaque face. Elle peut monter & descendre dans le puits de maçonnerie, d'où l'on la voit fortir. Elle pele plus de trois mille livres. Cette cage dans la fituation où l'on voit le pressoir est à son repos. Elle pose à terre, & avec les · cless des fausses jumelles, elle tient les arbres en équilibre & en repos. Quand on veut faire usage du pressoir, on commence par détourner la roue G, la cage demeure à terre. Mais

Explication, &c.

l'effort de la vis fait monter les arbres vers E. & leur doit faire faire la bascule de l'autre côté. Lorsque les arbres sont un peu abaisses à gauche dans les jumelles, on insère de gros coins entre le lien des jumelles, & l'extrémité des arbres abaiffés. Alors on tourne la roue dans un sens contraire au premier, & on abaisse les arbres. Mais comme le ras de raisins qui leur résiste leur sert d'appui, le mouvement de la vis qui les abaisse avec peine, fait nécessairement monter la cage. Ce poids de trois mille livres suspendu de la sorte à l'extrémité de ces longs arbres, en fait avec la vis un levier d'une force terr,ble, qui expédie vingt-cinq pièces de vin d'une seule cuvée ou d'un seul tas de raisins en moins de quatre heures.

Il y a d'autres pressoirs où la vis au lieu d'être appuyée sur une cage, est entre deux taissons, ou longues pièces de bois fortement enracinées dans terre. Cette vis ne peut monter : mais à force de bras elle contraint les arbres à descendre. Nous épargnons au Lecteur le menu détail des autres pièces qui entrent dans la structure des pressoirs. Il ne s'agit pas ici de régler le travail d'un charpenrier.

Nous n'avons point donné la figure du pressoir à coffre, parce que nous n'avons pût l'avoir juste. D'ailleurs ce pressoir avançant peu l'ouvrage, n'est guères en usage dans les grands vignobles.



# TABLE DES MATIERES

# Du Tome II.

| A                  |         | Fig. de l'Au  |
|--------------------|---------|---------------|
| A Bricot, pag      | C 119   | Avoine.       |
| A Bricot. pag      | a. Fig. | Poire Aurat   |
| pa                 | gc 84   | Auvent pou    |
| Pêche Admirable    |         |               |
| Ail.               | 251     | L'Azerolier   |
| Allées.            | 83      | fruit. Fig.   |
| Alleluya.          | 245     | ß             |
| Ambrette.          | 230     | Baumes de J   |
| Ananas, Fig. pag   |         | Pérou , d     |
| Anemone.           | 49      | &:c.          |
| Toutes ses piéces  |         | Le Beau, fe   |
| Sa culture.        | 11      | beau.         |
| Son histoire.      | 52      | Beuré.        |
| Plantes Annue'l    |         | Berceau. 8:   |
| Arbrisseaux à fleu |         | che de la     |
| Arbres totijours v |         | Bergamotte.   |
|                    | Ġι.     | Bierre : mani |
| Choix des Atbre    |         | faire.        |
| Arbres de tige.    |         | Le Blé. 28    |
| Arec.              | 409     | Voyez-en le   |
|                    | 244     | dans la pla   |
| Artichaux.         | 216     | est à la pag  |
| Origine des Arts.  |         | Tome III.     |
| Asperges. 253 6    | 4-7     | Structure di  |
| Aune.              |         | Structure u   |
| trant.             | 446     |               |

Aunc. urate. 219 pour les fruits. 114 Fig. de Judée, du , de Copaü, , fource du 226 88 6 planla page tte. 226 nanière de la 180 289 6 fuiv. les progrès a planche qui page 477 du

> du tuyau. 312 V ij

| 460 TAI                               | 3 L E                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Conservation du Blé.                  | Canelle. 410                       |
| 315                                   | Cardons d'Espagne.                 |
| Différentes Boissons.                 | 258                                |
| 387                                   | Carottes. 241                      |
| Les Bois. 391                         |                                    |
| Utilité du Boss. 397                  | Cassoliette. 210 Le Cedre. Fig. 88 |
| Souplesse du Bois. 416                | Celeri. 248                        |
| Fil du Bois. 419                      | Cendres. Leur utilité.             |
| Fil du Bois. 419<br>Poli du Bois. 421 | 2.80                               |
| Manière de planter un                 | Cerfeuil. 249                      |
| Bois. 438                             | Cerifes précoces. 217              |
| Bois. 438 Bon - Chrétien d'hy-        | Chardons à Bonne-                  |
| ver. 231                              | tiers, 302                         |
| Bon - Chrétien d'été.                 | Charme, 443 & la Fi-               |
| 110                                   | gure. 444                          |
| Bordures dans les Po-                 | Charpenterie. 426                  |
| tagers. 126                           | Chariic. 273                       |
| Bouleau. 446 Fig. 447                 | Chasse. Utilité de la              |
| Bourache. 245                         | chaffe. 449                        |
| Branches. Connoissan                  | Pourquoi réservée à la             |
| ce des Branches, 179                  | Noblesse. 451<br>Chasselas. 226    |
| <u>ن 183</u>                          | Chaffelas. 216                     |
| Faux-Broccolis, 246                   | Chataignier. 444. &                |
| Brugnoles. 233<br>Brugnon. 213        | Fig. 449                           |
| Brugnon. 213                          | Bois de chauffage, 419             |
| Bugloic, 245                          | Chêne. 443                         |
| Buis. 447                             | Sa figure avec celle du            |
| Buis. 447<br>Buisson. 131             | Chêne-verd. 441                    |
| Manière de mettre un                  | Cheruis. 242                       |
| arbre en buillon. 177                 | Chevreuse. 224                     |
| Plantes Bulbeufes. 25 1               | Chicons. 247                       |
| . c                                   | Chicorée. 248                      |
| Cacao. 405<br>Cachou. 408             | Choux. 245                         |
|                                       |                                    |
| Cadillac. 230                         | Cidre : manière de fai-            |
| Caffe. Histoire & ulage               | re le cidte. 385                   |
| du Caffé. 401                         | Raisins de la Cioutat.             |
| Calvilla 110 dans                     |                                    |

| DES MA                  | TIERES. 451                          |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Circulation alternati-  | lant des terres, an                  |
| ve de la seve. 182      | . Heu d'employer les                 |
| Cocos. 407              | termes de fumier,                    |
| Colmart 330             | & d'ordures. On en                   |
| Concombre. 258          | voit bien la raison.                 |
| Cormier. 443 Fig.446    |                                      |
| Cornouiller. 443. Fig.  | Epinars 245<br>Epine d'hyver, poire. |
| 446                     | 230                                  |
| Costieres. 125          | L'Erable à feuille de                |
| Côteaux, leur milité.   | plane. Fig. 448                      |
| 312                     | Le grand Erable, ou                  |
| Coudrier. 446 Fig. 448  | faux fycomore avec                   |
| Crepi 122               | fa graine. Fig. 450                  |
| Histoire de Furius Cre- | Le petit Erable. 89.                 |
| finus. 288              | Fig. 450                             |
| Creffon Alénois, &      | E courgeon. 294 Espaisers. 121       |
| Cretion d'eau. 249      | Espaliers. 121                       |
| Cyprès. 88 6 447        | Disposition & hauteur                |
| D                       | des Es; aliers. 132                  |
| Distribution d'un po-   | Manière de mettre un                 |
| tager. 125              | arbre en Espalier.                   |
| E                       | 178                                  |
| Eau. Choix de l'eau.    | F                                    |
| 119                     | Fécondi é de la terre,               |
| Echalotte. 251          | ce qui la cause. 27 t                |
| L'Echasserie , poire.   | Feuilles, & leur usage.              |
| 230                     | 181 0 398                            |
| Ecorces. Ulage des      | Figuerie. Culture du<br>Figuier. 200 |
| Ecorecs. 409            | Figuier. 200                         |
| Engrais des terres. 277 | Fil d'archal au lieu de              |
| Ce mot d'engrais        | treillage. 123                       |
| est fur-tout d'usage    | Fleurs. Entretien I.                 |
| quand on parle de       | Destination des Fleurs.              |
| bœu!s , ou de mou-      | 4                                    |
| tons, ou de volaille.   | Leur multirude. 7                    |
| Nous l'avons risqué     | Leur beaute. ibid.                   |
| quelquefois en par-     | Leur succession. 10                  |
|                         | V iij                                |

| 462 TAI                 | BLE                    |
|-------------------------|------------------------|
| Leur variété. 10        | Fumier. Sa métamor-    |
| Leur forme constante.   | phofe. 282             |
| 15                      | G                      |
| Leur odeur. 18          | Garance. 301           |
| Autres utilités. 10     | Gaude. ibid.           |
| La culture des Fleurs.  | Gennetin. 227          |
| 2.4                     | Vin de Geniévre. 387   |
| Le théâtre de Fleurs.31 | Geranion trifte. 19    |
| La pyramide de Fleurs.  | Poire de Saint-Ger-    |
| 32                      | main. 230              |
| Fraises hâtives. 217    | Gommes. 415            |
| Le gouvernement des     | Graines. 399           |
| Fraises. ibid.          | Greffe. 158            |
| Framboifes. 218         | Greffe en fente. 159   |
| Frène. Fig. 443         | En couronne. 161       |
| Froment. 293            | A emporte piéce. ibid. |
| Histoire des Forêts de  |                        |
| France. 431             | En écusion. 163        |
| Eaux & Forêts. 433      | A la pousse. 165       |
| Fruiterie. 147          | A ceil dormant. 166    |
| Fru.ts. Entretien IX.   | -En approche. ibid.    |
| 215                     | -Sur racines. 168      |
| Fruits confits. 232     | Greffe des différentes |
| Fruits fecs. 233        | espéces d'arbres. 170  |
| Origine de quelques     | La Grenadille, Fig. 80 |
| Fruits. 236             | Guede, ou pastel. 300  |
| Manière de colorer les  | H                      |
| Fruits. 221             | Haricot. 252           |
| Fruits variés selon les | Herbes odoriférantes.  |
| faifons. 261            | 250                    |
| Succession des Fruits.  | Herfe. 276             |
| 215                     | Le Hètre.443 Fig. 450  |
| Fruits de terre. 253    | Le Houblon. 300        |
| Fruits : pourquoi plus  | Le Houx. 448 Fig. 90   |
| parfaits dans les vil-  | Huile. 209 6 400       |
| les. 223                | Graines huileuses. 299 |
| Poire de Eu Che         | Undromel 200           |

| DES MAT                            | TIERES. 463             |
|------------------------------------|-------------------------|
| I                                  | Martin fec. 230         |
| L'Art des Jardins. 93              | Melon. Culture. 258     |
| Eloge du Jardinage. 99             | Messire-Jean. 229       |
| Jardin coupé. 143                  | Millèt, 196             |
| Le Jardin d'hyver, ou              | Mirabelle. 219 6 233    |
| · plantes bulbeuses                | Prune de Monsieur, ou   |
| qu'on fait épanouir                | de Tours. 220           |
| dans l'eau durant                  | Muiffons. Maiffon-      |
| tout l'hyver. Fig. 12              | neurs. 315              |
| Voyez l'Explication.               | Mottes de tan. 410      |
| L'If. Fig. 91                      | Muscade & Macis. 40 I   |
| Insectes ennemis de la             | Petit Mufcat , poired   |
| vigne. 353                         | 219                     |
| Ipreau. Fig. 84                    | Muscat-Robert, poire.   |
| La Julienne. 74                    | 120                     |
| L                                  | Raifins Mufcats. 227    |
| Le Labourage. 265                  | Manière de perfectio-   |
| Les différens Labours.             | ner le Muscat, ibid.    |
| 274                                | N                       |
| Usage du Lagetto.411               | Navets. 242'            |
| Les Laitues. 247                   | Navigation. 427         |
| Les Légumes. 235                   | Neyer. 445              |
| Vrais Légumes. 252                 | 0                       |
| Culture des Légumes.               | Oeil à bouton. 180      |
| 138                                | L'Oeillèt. 67           |
| Serre des Légumes. 151             | Marcotte d'œillèt. 69   |
| Le Liége. 412                      | Oeilletons. 7 L         |
| Dangers des Liqueurs.              | Oignons. 25 E           |
| 390                                | L'Ölivier franc, & l'O- |
| Louis XIV.protecteur               | livier sauvage. Fig.    |
| du Jardinage. 103                  | 208                     |
| M                                  | Orangerie. 191          |
| Pêche Madelaine. 221               | 01 1 110                |
|                                    | Culture de l'Oranger.   |
| Maïs. La figure. 297               | Culture de l'Oranger.   |
| Maïs. La figure. 297<br>Marne. 283 |                         |
|                                    | ibid.                   |

| 464 TA                    | BLE                     |
|---------------------------|-------------------------|
| Culture , biftoire, &     | Pimprenelle: 249        |
| qualité de l'oscille      | Le Pin. 447. Fig. 93    |
| d'outs. 46                | Planches de Potagers.   |
| d'outs. 46                | 128                     |
| L'Ormeagrande feuil-      | Planches en ados. 118   |
| le, ou l'Ipreau. Fig.     | Le Plane, ou Platane.   |
|                           | . Fig. 86 6 444         |
| Le petit Orme. Fig.       | Planter. (manière de)   |
| LG pent Otmes 11g.        | 135                     |
| Ofiers. 446               | Plantes Poragères. 240  |
| p.icis.                   | Poireaux. 251           |
| Palifades haures &        | Poirce, au bette. 244   |
| balles. 89                | Poires d'hyver. Ma-     |
| Panais, 241               | nière de les colorer.   |
| Panis. 196                | 215                     |
| Parcs de brebis. 279      | Ponche, boiffon. 389    |
| Partetre en bois peint.   | Le Potager. 104         |
| 25                        | Ordonnance du Pota-     |
| Parterre en broderie.     | ger. II3                |
| Parterie en bioderie.     | Pourous. 150            |
| Parterre de galon, on     | Pourpier. 349           |
| à l'Angloif Voyer         | Le Pressoir à vin, &    |
| l'avis que est à la fin   | les instrumens du       |
| de cette table. 37        | foutitage, Fig. 363     |
| Parterre mélangé. 29      | Le grand Pressoir, Fig. |
| Parterre par decoupes.    | 365                     |
| 30                        | Meule à écraser les     |
| Accompagnement des        | Ponumes 385             |
| Pasteres. 32              | Pressoir à verjus. 387  |
| Pavi                      | Prunes. 310             |
| Premières Pêches. 219     | Q                       |
| Autres Pêches. 221        | Quinquina, 410          |
| Pepinière. 145            | Quintinge (M. de la)    |
| Pertil . Ses espéces. 245 | 236                     |
| Le Peuplier. 446. Fig.    | R                       |
| 445                       | Racines d'athres. Leux  |
| Filotage. 431             | ulage. 415              |
|                           | 0                       |

| DES MAT                 | TIERES. 465               |
|-------------------------|---------------------------|
| Racines de légumes.     | Scorfonère. 241           |
| 241                     | Ségle. 194                |
| Raifins. 226            | Semailles, 289            |
| Raifins de Corinthe, &  | Semences : leur prépa-    |
|                         | ration. 190               |
| Manière de conserver    | Sennevé, 300              |
| le Muscat, & tout       | Series. (les différentes) |
| autre raifin. 228       | 147                       |
| Rap n. (les Jatdins du  | La Serre à feu. 153       |
| P.) 99                  | T                         |
| Raves, ou Raiforts. 142 | Tabac : fon histoire.     |
| Reine-Claude, prune.    | 103                       |
| 121                     | La Taille des arbres.     |
| Renoncule. 63           | 175                       |
| -Semidouble. ibid.      | Instrument pour la        |
| -Son histoire. 66       | taille. 190               |
| Réfine. 413             | Le Tan. 409               |
| Ris, 296                | Taupinambours. 243        |
| Rocambole. 251          | Terrains irréguliers,     |
| Rofiers : leur gouvet-  | manière de les em-        |
| nement, 81              | ployer. 93. Fig. des      |
| Roussellet de Reims.    | pages 93, 94, 97.         |
| 122 0 223               | & ∫uiv.                   |
| Royale d'hyver, poire.  | Terraffes, 91             |
| 231                     | Terres, division des      |
| S                       | Terres. 113               |
| Safran , espéce de cro- | Mélange des Terres.       |
| cus. 199                | 116                       |
| Salades, & fournitures. | Terres écobuées, ou       |
| 247,250 6 Juiv.         | pelées. 280               |
| Salfifis. 241           | Variété des Terres re-    |
| Salviati , poire. 220   | lative à celle des        |
| Le Sapin, & fa poin-    | grains. 269               |
| me écailleule. Fig.     | Source de la fécondité    |
| 900-447                 | des Terres. 271.          |
| Sarrafin , blé. 296     | Le Tilicul, 86, 446 &     |
| Saule, 446              | la Fig. 447,              |
|                         |                           |

|                       | S MATIERES.             |
|-----------------------|-------------------------|
| Le Tour. 423          |                         |
| Prune de Tours, ou    | Vanille. 406            |
| de Monsieur. 220      | Vales. 33               |
| Trains. 416           | Verdures, ou herbes     |
| Travail, nécessaire,  | de cuisine, 244         |
| comme le pain. 268    | Verger. 144             |
| Treillage. 123        | Verte-longue, poire.    |
| Le Tremble. Figure.   | 226                     |
| 445                   | Arbres toûjours verds.  |
| Tremois. 296          | 88, 90 60               |
| Truffes. 243          | La vigne. Entret. XIII. |
| Tulippe. 53           | 321                     |
| Culture & connoissan- | Le vin. Entret. XIV     |
| cc. ibid.             | 317                     |
| V .                   | Virgouleufe. 230        |
| La métairie du P. de  | Vûes. 95                |

## Avis fur les Parterres à l'Angloife.

E patterre à l'Angloife dont on peut voit un modèle au Palais Royal, demande de mès-grands foins. J. Il faut lever le gazon fur les rideaux ou autres lieux où les brebis vont paure frequemment, parce que leux morfures exterminent la grande herbe, & ne laissen

venir que la petite espèce.

2. Il faut rapporter, plaquer, & tailler les pièces, &c.

3. On les foule, non avec le roule à Avoine, qui est

trop foible, mais avec un cilindre de pierre, ou avec deux roues de carofte revêrues de fortes membrures, & formant ainsi un gros tambour, dont la pressión fouvent réinérée empêche chaque rouffe de poussier par le milieu, & rabbat les petites mottes formées par le travail des

4. Il faut faucher souvent, ôter l'herbe non avec le rareau, mais avec le balai, & rouler aussi rôt.

5. Au printems & en été, il est nécessaite de faucher une fois en 4. jours ; en autonne une fois en huir ; en hyver tous les 15. jours.

6, On arrofe dans les fecherelles , mais rarement.

7. Dans les parcs & dans les jardins très spacieux, on peut de tems en tems introduire des brebis sur le gazon qu'on veut entretenir fin.

## Avis sur les arbrisseaux à fleurs.

L A Grenadille, qui est une seur d'une beauté singuliere & de très bonne odeur, nous a parn devoir trouver sa place page 80, vis à-vis l'art cel des atrifseaut à steurs, parce qu'elle vient en al-o idance sitt un arbrisseau aujourd'huy aftez commun, qu'on peur palister en berceau pour l'ét.

Pout le primemi on peut employer ou en berceau, ou par forme d'éplaire, ou en demi-pile, l'airbe de Judée dont les fleurs font de la coulette de celles du péche dont les fleurs font de la coulette de celles du pécher. L'Ebbriate fais alors un effet admirable par fer groffes grappes de fleurs jaunes. L'effer en fera incompatable men plus beau fion le mélange avec l'airbre de fainne fu-cie qui donne de stouble-fleurs blanches. Il y a bon nombre d'autres adviste érranges qui donnent de très-belles fleurs f. & qui viennent fort bién en pleine terre. On peut en avoir des graines au Jardin Royal. Nous formes en core redevables aux foins de nos favans Botanifies de pluficurs arbeste frangest riet-propres à ordre les jardins en autonne par les brillanes couleurs de leurs fruits. Tel ettle na pracialier le Buiffon arben.

Je ue dis rien de quantité de plantes rampantes & anauelles, tirées de nos colonies, qui tota utilf bien que la Capucine fimple & la Capucine double qui viennent du Canada, nous donnent à peu de frais de très jolies décorations.

#### ORDRE DES PLANCHES DU TOME IL, du Spetiacle de la Nature.

Le Frontifpice. Probus.

Le Jardin d'hyver, page 12.
Parterre en brodetie, 29.
Parterre mélangé & à l'Angloife, 29.
Parterre mélangé & par découpés, 30.
L'Oreille d'Outr, 46.

| 458 ORDRE DES PLANCHES.                     |       |
|---------------------------------------------|-------|
| La Tulippe & l'Anémone,                     | 53.   |
| La Renoncule semi-double,                   | 63.   |
| L'Ocillet,                                  | 68.   |
| La Grenadille,                              | 80.   |
| Le faux Acacia, l'Orme,                     | 84.   |
| Le Plane,                                   | 86.   |
| Le Cyprès & le Cedre,                       | 88.   |
| Le Houx,                                    | 90.   |
| Le Sapin, & l'If,                           | ibid. |
| Le Pin,                                     | 91.   |
| Terrain long , &c.                          | 23.   |
| Arrangement d'un Terrain, &c.               | 94.   |
| Terrain irrégulier,                         | 97.   |
| Emploi d'un terrain irrégulier,             | 98.   |
|                                             | 108.  |
|                                             | 211.  |
| Le Maïs,                                    | 297.  |
| Le Pressoir ordinaire,                      | 363.  |
| Le gros Prefloir,                           | 365.  |
| Meule à écraser les pommes,                 | 385   |
| Pressoir à écraser les pommes ou le verjus, |       |
| Le Chêne , & le Chêne verd ,                | 442,  |
|                                             | 443   |
| Le pet t Orme , & le Charme ,               | 444.  |
|                                             | 445   |
|                                             | 446.  |
|                                             | 447   |
| Le Condrier, & l'Erable à feuille de Plane, |       |
|                                             | 449.  |
|                                             | 450.  |
| Le grand Erable, & l'Azerglier.             | ibid  |
|                                             |       |

De l'Imprimerie de JACQUES VINCENT.



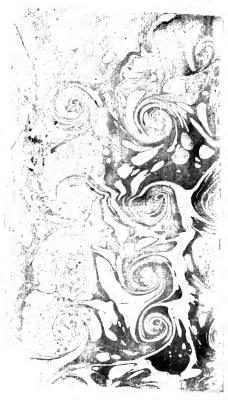



